







# ARCHITECTURE TOSCANE

IMPRIMERIE EUGÈNE HEUTTE ET C<sup>ie</sup>, A SAINT-GERMAIN.

# RENAISSANCE ITALIENNE

# ARCHITECTURE

# TOSCANE

PALAIS, MAISONS, ÉGLISES ET AUTRES ÉDIFICES PUBLICS ET PRIVÉS

DES XVE, XVIE ET XVIIE SIÈCLES

MESURÉS ET DESSINÉS

PAR

# A. GRANDJEAN DE MONTIGNY ET A. FAMIN

Anciens Pensionnaires de l'Académie française à Rome

# NOUVELLE ÉDITION



# PARIS

LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE L'ARCHITECTURE ET DES TRAVAUX PUBLICS

# DUCHER & CIE

Libraires-Éditeurs de la Société centrale des Architectes 51, RUE DES ÉCOLES, 51

# ARCHITECTURE TOSCANE

# EXPLICATION DES PLANCHES

# FLORENCE

PL. I. — Porte du Vieux-Palais, servant de cadre à la vue de la place du Grand-Duc.

Aux deux côtés de cette porte, qui donne entrée dans la cour du Vieux-Palais, on remarque deux figures colossales, Hercule, vainqueur de Gacus, et David : la première est de Baccio Bandinelli, qui la fit en 1522, comme l'annonce l'inscription placée sur le piédestal; l'autre est de Michel-Ange, qui la termina en 1504. La statue équestre en bronze, sur la place, est de Jean de Bologne, ainsi que les bas-reliefs qui en décorent le piédestal; la Bologne, ainsi que les bas-reliefs qui en décorent le piédestal; la Rotlogne, est de Bartolomeo Ammanati. La loge (1) des Lances, loggia de Lanzi, que l'on voit à droite, est détaillée et sur une plus grande échelle, à la pl. LXXXIV, ainsi que le palais des Offices, aux pl. LXXVII et LXXIX.

La place du Grand-Duc, quoique de forme irrégulière, est une des plus remarquables de l'Italie, par le grand nombre et par la richesse des monuments qui s'y trouvent réunis.

# PL. II. -- Plan général du palais Pitti.

Il est situé à l'une des extrémités de la ville, entre la rue Guicciardini et la rue Romana. Sa disposition est de la plus grande magnificence, quoique simple dans ses détails. A droite et à gauche de la place qui le précède, sont deux portiques, servant de communication aux bâtiments de service et de promenoirs à la garde du palais. On arrive, par un vaste vestibule, dans une cour entourée de trois portiques, sous l'esquels les voitures circulent librement, et qui servent de dégagements aux appartements qui sont disposés autour.

Sur les côtés sont deux autres cours, également entourées de portiques; mais ceux-ci n'ont pas été terminés.

Au fond de la grande cour, se trouve une grotte de forme ovale, ornée de vasques et de statues, dont la voîte est décorée d'arabesques exécutés en mosaïque, et supporte un bassin de même forme, avec des fontaines jaillissantes.

De grands escaliers reportent au sol du premier étage, et conduisent dans un vaste cirque entouré de gradins, servant à donner des fètes; ce qui termine avantageusement cette belle disposition.

Ce fut Luca Pitti, riche citoyen de Florence, qui, voulant faire élever un palais qui égalât en magnificence ceux que les Médicis avaient fait construire, fit commencer celui-ci, vers l'an 1A55, par Filippo Brunelleschi, l'un des architectes les plus distingués du xv siècle, et le génie le plus extraordinaire qui parût à cette époque. Cet habile maître parvint, par l'étude qu'il fit des monu-

(1) Le mot italien loggia, dans la langue de l'art, signifie une espèce de portique, ou de galerie ouverte extérieurement. Nous emploierons comme équivalent, dans cet ouvrage, le mot loge, qui s déjà le même sens en français, dans plusieurs locutions, et notamment dans celle-ci : Les loges du Vatican.

ments antiques, à ramener l'architecture à son véritable principe, à cette noble simplicité qui caractérise la plupart de ses ouvrages. Il chargea Leua Fancelli, architecte florentin, de la conduite du palais Pitti : le même artiste fut souvent employé par Brunelleschi et par Léon Baptista Alberti dans les grands travaux qu'ils exécutèrent.

Le palais n'étant pas terminé à la mort de Luca Pitti, dont la fortune était beaucoup diminuée, ses hérifiers consentirent à le vendre à Eleonora de Tolède, femme de Côme I<sup>er</sup>; elle acheta aussi les terrains adjacents, et fit planter le beau jardin connu sous le nom de Boboli. Il fut commencé à la fin de mai 1550, sur les dessins de Nicolo Braccini, surnommé il Tribolo, sculpteur et architecte florentin, et continué par Bernardo Buontalenti, dont il est parlé dans l'explication de la pl. IV. Le palais fut terminé d'après les dessins de l'Ammanati et de Alfonzo et Giulio Parigi; et, grâce aux travaux qu'y firent exécuter les dix Grands-Ducs qui l'habitèrent successivement, il parvint à un tel point de magnificence qu'on peut le regarder aujourd'hui comme l'un des plus beaux palais de l'Europe.

## PL. III. — Façade géométrale du palais Pitti.

Les trois étages qui la composent ont entre eux un heureux rapport : ils sont divisés par des corniches semblables, dont la saillie forme des balcons qui servent, à chaque étage, de communications extérieures aux appartements.

L'unité de style qui règne dans cette façade lui donne un caractère de grandeur, qui s'accroît encore lorsque l'œil mesure de près les blocs énormes employés à sa construction.

Coupe du même palais. — Sa disposition sur un terrain en pente douce est bien ménagée. Les constructions, commencées par Brunelleschi, qui les éleva jusqu'à la hauteur du second étage, furent continuées par l'Ammanati, architecte et sculpteur florentin, qui est la direction de ces travaux l'orsque Côme le devint possesseur du palais. Il construisit la grande cour et la grotte qui la ferme du côté du jardin, et qui est surmontée d'une belle fontaine jaillissante, formant un point de vue agréable tant au palais qu'à l'amphithéâtre. Cet amphithéâtre, construit tout en pierre, est orné, dans son pourtour, de petits monuments décorés de statues et liés entre eux par une riche balustrade formée de petites colonnes : il a pour fond les bosquets du jardin Boboli, dont il fait partie.

# PL. IV. - Partie détaillée de la façade du même palais.

Les croisées qui sont entre les arcs du rez-de-chaussée sont de l'Ammanati. Il fut assisté, dans tous les travaux qu'il fit dans ce palais, par B. Buontalenti, architecte florentin, qui exécuta la superbe grotte qui décore le jardin Boboli, ainsi que la forteresse que Ferdinand le y fit commencer en 1290.

Vers l'an 1640, la façade du palais ayant pris beaucoup de

surplomb, Alfonzo Parigi, également architecte florentin, rétablit les constructions dans leur état primitif, par des moyens trèsingénieux. C'est d'après les dessins de Giulio Parigi, son père, que l'on ajouta les galeries qui se prolongent aux deux côtés de la place, et ce fut Alfonzo qui exécuta celle qui est à droite.

#### PL. V. - Coupe de la cour du même palais

L'Ammanati, qui fit la cour de ce palais, voulant lui donner un caractère de fermeté qui correspondit à la façade extérieure, la décora de trois ordres, dorique au rez-de-chaussée, ionique au premier, et corinthien au second; mais les colonnes engagées, dont le galbe se perd au milieu des bossages dont elles sont formées, en blessant le bon goût, détruisent l'effet désiré. Cet exemple, trop souvent inité, devrait être à jamais rejeté comme contraire au bon sens, et encore plus à cette noble simplicité qu'on doit rechercher dans l'emploi des colonnes: il n'y a pas de doute qu'ici elles brilleraient beaucoup plus, dégagées de leurs bossages, sans nuire pour cela au caractère de gravité que l'architectes était proposé. Les entablements qui couronnent ces trois ordres, sont d'une bonne proportion, et les profils en sont purs. L'architecture de cette cour paraît avoir servi de type pour le palais du Luxembourg à Paris.

#### PL. VI. — Vue perspective du même palais, prise de l'amphithéâtre du jardin Boboli.

A droite on voit le commencement du cirque, qui se développe sur la gauche. Les deux ailes du palais n'ont pas été terminées, et il paraît que l'intention de l'architecte était d'y faire deux loges décorées de colonnes d'ordre corinthien : ces loges ont été murées depuis. L'obélisque qui est au milleu du cirque se trouvait autrefois dans les jardins de la Villa Medici, sur le mont Pincio, à Rome : il fut transporté à Florence par Léopold II, ainsi que les statues et les lions qui ornent la grande loge des Lances, sur la place du Grand-Duc.

#### PL. VII. - Corniche du palais Pitti.

Elle sépare les trois étages de la façade du palais. Sa belle exécution, ainsi que celle de la balustrade qui la surmonte, contraste avantageusement avec le travail heurté des bossages. Il paraîtrait que ce sont les premières balustrades qui aient été employées; et le nom générique de colonette, que les Italiens donnent à toutes les espèces de balustrades, confirmerait cette opinion. Il est à croire que Brunelleschi en aura trouvé quelques exemples dans les monuments antiques.

#### PL. VIII. - Plan et vue perspective de l'Isola Bella, dans les jardins Boboli.

Cette île est située au milieu des bosquets. Deux allées en pente douce y conduisent : elles sont ornées de statues et de vases en marbre, et bordées, des deux côtés, de cascades cachées au milieu de lauriers et d'arbres verts, dont les eaux vont se perdre dans le vaste bassin qui entoure l'île. Son pourtour intérieur est décoré de balustrades en marbre. A la tête de chacun des ponts par lesquels on y arrive, sont des colonnes et des groupes, également en marbre. Au centre est une grande vasque en granit, surmontée de la statue colossale de l'Océan ; au-dessous sont trois autres figures de moindre proportion, représentant le Nil, le Gange et l'Euphrate. Autour du piédestal qui supporte la grande vasque, on a pratiqué un banc circulaire, disposé de manière que le spectateur, assis sous la vasque qui lui sert de couvert, se trouve entouré des cascades qui s'en échappent. Cette composition est de Giorgio Vasari, et les statues sont de Jean de Bologne. Les bosquets qui entourent l'île sont taillés en niches, où l'on a placé des bancs demi-circulaires. Le goût et la recherche qui règnent dans tous les détails donnent à cette composition l'aspect le plus agréable.

#### PL. IX. — Tombeau de Carlo Marzuppini, dans l'église Santa Croce.

Cette planche, qui fait le frontispice du second cahier, se trouve placée la neuvième, afin de ne point rompre la suite des planches relatives au palais Pitti. Le monument qu'elle représente fut élevé à la mémoire de Carlo Marzuppini, poëte toscan et secrétaire de la république vers la fin du xrv siècle. Il est l'ouvrage de Desiderio Settignano, sculpteur florentin, dont les travaux datent de 1485, suivant Vasari. Il est exécuté tout en marbre blanc, à l'exception des tables du fond, qui sont en marbre rouge veiné.

#### PL. X. - Détails du même tombeau.

Les profils de l'entablement sont assez bien entendus; l'exécution en est fine. L'architrave, trop chargé d'ornements, n'est pas en harmonie avec la simplicité de la corniche. Tous les arabesques qui décorent ce tombeau sont agencés avec goût: cette sculpture rappelle les stucs que l'on voit encore dans une des chambres de la Villa Adriana, à Tivoli, près de Rome.

#### PL. XI. — Plan et élévation géométrale de la chapelle des Pazzi, dans le cloître de Santa Croce.

Andrea Pazzi, dont la famille, l'une des plus anciennes de Florence, est célèbre dans l'histoire de la république par sa constante opposition à l'agrandissement des Medici, fit construire cette chapelle en 1420. Il en confia l'exécution à ce même Filippo Brunelleschi, dont il a été parlé précédemment.

Ce petit monument est d'une disposition simple. Le portique qui précède la chapelle, et qui lui sert de vestibule, lui donne la noblesse convenable aux édifices sacrés. L'architecture en est pure, quoiqu'elle ne soit pas entièrement dégagée du goût mixte qui régnait à cette époque. Quoique Brunelleschi ait cherché à s'en écarter dans ses productions, on le remarque encore dans la proportion des croisées qui sont sous le portique, ainsi que dans l'ajustement de l'archivolte du grand arc, qui va se perdre dans les pilastres de l'attique. L'ordre corinthien du portique est d'une belle proportion; mais l'entablement qui est au-dessus paraît un peu maigre. Ce monument est construit en belle pierre de Florence (1); les colonnes sont d'un seul morceau. L'attique est décoré de pilastres cannelés, entre lesquels sont inscrustées des tables d'un marbre précieux; l'entablement qui le couronne est d'une heureuse proportion dans toutes ses parties, et d'un profil pur. La sculpture qui décore ce monument se fait aussi remarquer par la finesse de son exécution; de sorte que l'on peut regarder cette production comme une des plus heureuses de Brunelleschi.

# PL. XII. — Coupe et détails de la chapelle des Pazzi.

Elle est décorée de pilastres cannelés, d'ordre corinthien, qui reçoivent des arcs doubleaux riches de sculptures.

Les bas-reliefs, plus grands que nature, représentant les quatre évangélistes, qui sont dans les pendentifs, ainsi que les médaillons, la frise, et la petite voûte du vestibule, dont le détail est sur la même planche, sont exécutés en terre cuite coloriée par Luca della Robbia, sculpteur florentin, à qui l'on doit cette heureuse découverte. La chapelle des Pazzi est un des premiers monuments où il employa ce genre de sculpture, peu dispendieux et d'un effet très-agréable. On trouve en Italie beaucoup d'édifices dont les corniches et les ornements extérieurs sont de la même matière, et n'ont pas été endommagés par le temps.

Les autres décorations de cette chapelle sont sculptées en pierre par Donatello. On voit, sur la même planche, les détails de l'entablement du portique avec le chapiteau des colonnes, ainsi que l'entablement et les pilastres de l'attique.

# PL. XIII. - Vue perspective de la même chapelle.

L'élégante proportion de ce petit monument contraste agréablement avec les anciennes constructions du cloître, et donne à cette vue un aspect très-pittoresque. On remarque que le stylobate sur lequel repose la voûte, n'a pas été entièrement terminé; et c'est d'après les mesures données par la coupe, que l'on s'est permis d'en faire la restauration telle qu'elle se voit à la pl. XII.

(1) Pistra serena. Cette pierre est très dure, et prend le poli. Elle est d'un gris bleu, et se trouve en abondance en Toscane; la plus belle se tirre de Fissole, près de Florence, Presque tous les édifices en sont construits. Cette pierre réussit mieux dans les intérieurs; exposée à la pluie, à l'humidité ou à la gelée, elle se fend et se détruit.

#### PL. XIV. - Détails divers.

Sur cette planche sont réunis divers fragments, tirés des musées et des églises de Florence. Le fût de colonne, décoré d'arabesques, qui est sur le premier plan, vient de l'église de la Santa Trinità; la tête de Minerve, qui est posée dessus, appartient au muséum de Florence. Le piédestal en marbre, dont le bas-relief représente deux figures ailées tenant une couronne, est dans l'église de Santo Pancrazio; le tombeau qu'il supporte est celui de l'Arétin, poête toscan: il est placé dans l'église de Santo Croce, en face du tombeau de C. Marzuppini, dont il ne diffère que par la forme du sarcophage. La corniche, ornée de têtes de lions, est celle du stylobate de l'intérieur de la loge des Lances, sur la place du Grand-Duc; la frise placée au-dessus, et qui re-présente les quatre saisons, est sculptée sur l'une des colonnes de la cour du vieux palais.

# PL. XV. - Plan du palais Strozzi, à Florence.

Il est isolé de toutes parts, entre la rue du même nom et celle des Legnajuoli : son plan, sur un parallélogramme de 180 pieds de long et de 128 pieds de large, est d'une disposition simple. Les portiques qui entourent la cour sont doubles de largeur dans les deux bouts; ils servent de dégagements aux appartements qui, distribués autour, sont éclairés à l'extérieur. Ces appartements sont destinés aux intendants et facteurs, chargés de l'administration des biens. Des parloirs et des archives font toujours partie de cette distribution, généralement adoptée dans les palais florentins. Philippe Strozzi, dit le Vieux, fit commencer celui-ci, vers l'an 1489, par Benedetto da Maiano, architecte et sculpteur florentin; il fut continué et terminé par Simone Patlajuolo, dit le Cronaca, architecte florentin.

# PL. XVI. - Façade géométrale du même palais.

Benedetto da Maiano, qui commença ce palais, en éleva la façade jusqu'à la hauteur du second étage. Il lui donna un caractère de force et de solidité, nécessité par les guerres intestines qui régnaient à cette époque, et qui obligeaient souvent les principaux citoyens à se retirer dans leurs palais pour s'y mettre à l'abri des séditions populaires. Le Cronaca, à son retour de Rome, ayant été chargé de continuer ce palais, l'acheva dans le même style, et le couronna d'une belle corniche, imitée, selon Vasari, d'un fragment antique qui se voyait à Rome, à Spoglia di Cristo. En l'adoptant, il la proportionna si bien à sa composition, que cette heureuse imitation fut généralement approuvée, et fit connaître évidemment tout l'avantage qu'un habile architecte pouvait tirer de l'étude des monuments antiques.

## PL. XVII. - Coupe du même palais.

La cour, entièrement l'ouvrage du Cronaca, est décorée de trois rangs de loges. Le premier rang, composé de colonnes d'ordre corinthien supportant des arcs, est d'une proportion agréable; le second, dont les arcs sont supportés par des pieds-droits, parait un peu lourd au-dessus des colonnes; le troisième est formé de colonnes supportant une corniche en plate-bande exécutée en charpente, et couronne agréablement cette cour, don la proportion générale est de l'effet le plus agréable. Les détails en sont purs, et justifient ce que nous venons de dire des études et des talents du Cronaca, l'un des architectes qui ont le plus contribué à ramener l'art au degré de perfection qu'il obtint dans cess beanx siècles.

La cour, en s'agrandissant à sa sommité, laisse facilement entrer le jour sous les portiques, dont l'architecture contraste si agréablement avec le caractère ferme de la façade.

## PL. XVIII. - Details du palais Strozzi.

Sur cette planche sont réunis les détails des corniches extérieures du palais : ils sont d'une belle exécution. Le chambranle des portes se réunit avec le stylobate, qui sert d'empâtement au palais, et dont l'usage est général dans presque toutes les constructions de la Toscane. Outre le caractère monumental que ces stylobates donnent au palais, ils en garantissent les fondations contre les eaux pluviales, contribuent beaucoup à leur conservation, et sont assez saillants pour servir de bancs. Les corniches, sur lesquelles reposent les croisées et qui divisent les étages, sont bien senties; et leur saillie, ménagée de manière à ne pas muire à la grande ligne du palais, laisse à la corniche supérieure toute sa valeur. Ceile-ci est d'un très-beau travail, et a été construite de manière à ne pas trop charger les murs qu'elle couronne : elle fut trouvée si belle, qu'on l'appela vulgairement la corniche d'or.

### PL. XIX. — Vue de la rue qui conduit au pont de la Trinité, prise à l'angle du palais Strozzi.

Sur la gauche de cette planche, on voit, à l'angle du palais Strozzi, plusieurs des anneaux et un des fanaux en fer forgé qui le décorent; ils sont attribués à Niccole Grosso, dit Cappara. forgeron florentin. Ces ornements paraissent avoir été, dans l'origine, des signes distinctifs, des espèces de privilèges honorifiques, accordés aux citoyens qui avaient rendu quelques services à la république, ou qui avaient acquis quelque célébrité dans la toge, dans les armes, ou dans les belles-lettres : par la suite, ils furent employés à la décoration de tous les palais.

La colonne que l'on voit au fond, sur la place de la Santa Trinità, est de granit oriental. Elle vient des thermes d'Antonin Caracalla, à Rome, et fut donnée par Pie IV à Côme I\*, qui la fit élever sur cette place, pour éterniser le souvenir de la victoire qu'il avait remportée en 4537, sur Pierre Strozzi, chef des émigrés florentins. Ce ne fut qu'en 4565 qu'il fit commencer ce monment, sur le lieu même où il avait reçu la nouvelle de la défaite de ses ennemis. La colonne est surmontée d'une statue de la Justice, exécutée en porphyre par Francesco Ferucci, habile sculpteur de ce temps, auquel on attribue la trempe des outils propres à travailler les pierres dures.

Quoique le monument n'ait été achevé qu'en 4581, Côme le fit graver sur l'inscription la date de 1570, époque à laquelle le pape Pie V le couronna premier grand-duc de Toscane.

# PL. XX. - Vue perspective d'une porte, dans le vieux palais.

Les pilastres de cette porte sont en granit gris; les piédestaux, b.ses, chapiteaux, et entablement, sont en marbre blanc: dans la frise sont sculptés des trophées d'armes antiques, et sur les piédestaux, des armes modernes.

L'entablement décoré de lions et de couronnes, ainsi que la porte qui se voit dans le fond, vient d'une des salles du même palais. La voite arabseque qui est au-dessus, est celle qui décore le palier du grand escalier qui précède la salle du conseil; ces arabesques sont coloriés sur un fond blanc, et ont été exécutés par le même Marco Marchetti qui a décoré la cour de ce palais.

#### PL. XXI. — Élévation géométrale du palais Raccelai, situé dans la rue della Vigna.

Cosimo Ruccelai, protecteur éclairé des beaux arts, le fit commencer vers l'an 4.60, sur les dessins de Léon-Baptiste Alberti, architecte florentin, l'un de ceux qui contribuèrent le plus à la restauration de l'art, par leurs travaux et par leurs doctes écrits.

Ce palais est construit tout en pietra forte (1). Il est décoré de trois étages de pilastres, doriques au rez-de-chaussée, et composites aux deux autres étages.

Le caractère de cette facade sort du style toscan, et se rapproche davantage de celui des Romains. L'exécution en est soignée ; il paraît que l'architecte avait eu dessein de l'agrandir, comme l'indique l'arrachement des arcs qui ont été commencés.

On voit, en face de ce palais, la loge de la même famille, construite également par Léon-Baptiste Alberti.

# PL. XXII. — Détails du même palais.

Sur cette planche se trouvent réunis les détails de la façade de ce palais. Les profils des entablements des deux premiers étages sont les mêmes, bien qu'au rez-de-chaussée ils couronnent un ordre dorique, et au premier un ordre composite.

Les corniches ont peu de saillie, ce qu'il faut attribuer à l'in-

(I) Cetto piorre se trouve aux environs de Florence, et méme dans l'enceinte de la ville, près du palais l'Hiti, qui en est construit. Sa couleur est jaunâtre, légérement veinde de blanc. Elle résiste à l'azu, au coleit è à la geléc. Sa grande dureté la rend d'un travail pénible. Elle est agréable pour la sculpture on trouve a l'étorence beaucoup de statue exécutés avec cette pierre.

tention que l'architecte a eue de ne pas interrompre la grande ligne verticale de sa façade par des divisions trop prononcées; il en résulte que les membres qui composent les corniches paraissent indécis. Les architraves, le chapiteau et la base de l'ordre dorique sont d'une bonne proportion et d'un caractère assez soutenu; la corniche du couronnement est un peu lourde, et la grande doucine au-dessous de l'architrave, qui repose immédiatement sur les pilastres, contribue à lui donner un caractère bizarre qui tient du gothique.

Les corniches et les chambranles des portes sont bien profilés; ces portes sont elles-mêmes d'une heureuse proportion.

# PL. XXIII. — Façade d'un palais situé dans la rue de Pandolfini.

Il est remarquable par son heureuse proportion, que l'on doit à la juste disposition des hauteurs d'étages; la loge qui le couronne est d'un effet agréable, l'exécution en est soignée, et les profils en sont purs.

Façade d'un petit palais situé dans la rue de' Guicciardini.— La disposition de cette façade, déponillée de tout ornement d'architecture, est très-pittoresque. La loge placée au milieu sert de dégagement aux escaliers disposés dans les deux ailes qui s'élèvent au-dessus, et fait la principale décoration de ce palais.

### PL. XXIV. - Plan du palais Pucci, dans la rue de' Cresci.

Ce plan est d'une disposition simple. Le vestibule, ouvert sur un jardin et sur une petite cour intérieure ornée d'une fontaine, est heureusement disposé et ajusté avec goût. L'escalier est bien placé : il est élevé de cinq marches au-dessus du sol de la rue. Ce palais est attribué à Paolo Falconieri, architecte florentin.

Plan du palais Orlandini. — Il est situé près de Santa Maria Maggiore de' Carmelitani, dans la rue de' Boni.

Sa façade n'a rien de remarquable; mais la disposition du plan présente beaucoup d'intérêt. Le vestibule, ouvert sur une grande cour, est d'un bel effet; l'escalier est vaste, bien placé, et orné de statues. La cour, qui a son entrée particulière dans la rue Beccuto, est ornée de fontaines; autour sont disposées les remises et les écuries.

# PL. XXV. - Vue intérieure de la cour de l'Archevêché.

Le palais dont cette cour fait partie est situé près de la place Saint-lean. Sa fondation est très-ancienne. Ayant été brûlé en 1638, l'archevêque Buondelmonti le fit reconstruire: il fut agrandi depuis par les soins d'Alessandro Medici, qui parvint à la dignité archiépiscopale en 1674. Ce fut Gio. Antonio Dosio, architecte florentin, qui en donna les dessins et en dirigea les travaux. Ce palais se divise en deux parties bien distinctes; l'une destinée à l'administration de l'archevêché, et l'autre à l'habitation de l'archevêque. La cour que nous présentons ici appartient à cette dernière partie; elle est d'un effer piquant, et riche d'architecture. Le grand escalier que l'on voit à droite conduit aux appartements. Les portiques qui entourent cette cour étaient autrefois décorés de peintures, dont il reste encore quelques vestiges.

Au centre de la cour on voit, sur un piédestal, la statue d'un évêque exécutée en marbre.

## PL. XXVI. - Détails divers.

Les divers fragments qui entrent dans la composition de cette planche sont antiques, et tirés du musée de l'Iorence, à l'exception du petit caudélabre placé sur le premier plan. Ce candélabre est d'ambre, monté en or; il fait partie du trésor que l'on conserve dans le Vieux-Palais.

# PL. XXVII. - Plan et élévation du palais Cocchi.

Il est situé sur la place Santa Croce, en face de l'église du même nom. Son plan est d'une disposition simple et commode : la proportion générale de sa façade est d'un bon effet; celle du soubassement ne laisse rien à désirer.

Les arcs qui sont entre les pilastres du premier étage étaient primitivement ouverts, et formaient une loge semblable à celle du rez-de-chaussée : ils sont trop écrasés, et les croisées du second étage sont trop larges pour leur hauteur. On reconnaît facilement, aux détails et à l'exécution fine de ce palais, que c'est avec raison qu'il est attribué à  $Baccio\ d'Agnolo.$ 

#### PL. XXVIII. - Plan du Museum d'Histoire naturelle.

Ce fut Léopold I<sup>11</sup> qui acheta ce palais à la famille Torrigiani, et qui fonda le Muséum d'histoire naturelle, l'établissement de ce genre le plus intéressant qui soit en Italie. Il est particulièrement remarquable par son cabinet d'anatomie; les salles qui y sont destinées ont été distribuées avec simplicité et ajustées avec beaucoup de goût. On a réuni au musée un jardin botanique, qui communique avec celui de Boboli.

#### PL. XXIX. - Palais Guadagni, sur la place du Saint-Esprit.

Ce palais est situé à l'angle de la rue Santo Agostino et de la place Santo Spirito. Le rez-de-chaussée est construit tout en pierre, avec des refends apparents. La porte d'entrée est richement sculptée, et ornée de clous de bronze. Le premier et le second étage, percés de croisées cintrées, sont décorés d'arabesques et de bas-reliefs exécutés en sgraffito (1). Le troisième étage forme une loge, ouverte sur la place, et soutenue par des colonnes en pierre. Ce palais est attribué à Filippo Brunelleschi: sa grande ressemblance avec le palais Nicolini, que nous donnons aux pl. LXIX, LXX, LXXI et LXXII, confirmerait cette opinion.

#### PL. XXX. - Plan et élévation du palais Giugni.

Il est situé dans la rue degli Alfani, en face de l'église des moines degli Angeli. Il a été construit d'après les dessins de Bartolomeo Ammunati.

# PL. XXXI. — Vue de la cour de l'ancien palais du Podestat, servant aujourd'hui de prison.

Ce palais, appartenant autrefois à la famille degli Anziani, fut commencé en 1250, d'après les dessins de Lapo ou Jacopo, pour l'habitation du Podestat, officier chargé de l'administration de la justice. Les arcs, en plein cintre, feraient douter qu'il ait été entièrement l'ouvrage de Lapo, et porteraient à croire que l'Organa eut part à son exécution, comme l'affirment plusieurs auteurs.

Cette cour est d'un effet très-piquant; c'est ce qui lui a fait trouver place dans ce recueil.

### PL. XXXII. - Vue intérieure de la cour du Vieux-Palais.

Au milieu de cette cour, dont on voit le plan à la pl. LXXIX, s'élève sur plusieurs marches une petite fontaine en porphyre, surmontée d'un enfant en bronze, tenant un poisson. Cette statue est d'Andrea Verocchio, sculpteur florentin.

Michelozzo Michelozzi, chargé de la restauration du Vieux-Palais, craignant que la faiblesse des colonnes, qui étaient en briques, n'en causât la ruine, les remplaça par d'autres, construites en pietra forte. Ce changement, qu'il fit sans que le palais éprouvât aucun tassement, lui mérita beaucoup d'éloges.

L'an 1565, à l'occasion du mariage de Pietro Francesco Medici, fils de Côme l", avec l'archiduchesse d'Autriche, sour de l'empereur Maximilien, on décora cette cour avec la plus grande magnificence. Les colonnes qui l'entourent, et qui soutiennent les portiques, sont couvertes d'ornements en stuc blanc, sur des fonds dorés, et les portiques sont ornés d'arabesques coloriés, sont un fond blanc. Les trophées d'armes, au-dessus des colonnes, sont exécutés en or, ainsi que les fleurs de lis et listaux; ceux-ci forment des refends sur le fond des murs, qui est noir, tandis que les fleurs de lis es détachent sur un fond d'azur.

(1) Le syrafitto est une espèce de peinture, ou plutôt de dessin, propre, par sa solidité, à orner l'extérieur des édifices; il s'exécute anna qu'il suit : On prend de la chaux, détrempée à l'ordinaire seve du sable; on y mêle du nour de paille trallèle, qui donne à l'anduit une toitine de noir argeauth, et on en couvre le tond sur lequel on veut dessiner. Ensuite on blanchit ce fond avoc un lèger enduit de lait de chaux, édentu bune également Cette opération faite, au moyen de poucifs, on trace le dessin qu'on vaut exécuter; puis, avoc une pointe de for, grattant et enlevant la superficie blanche, on découvre le fond noir, qu'i marque les contours; enfin, à l'atée de hachures, on achieve de donner le relief accessaire. El des tie procédé que, per essere dai ferro grafiato, dit Veseri, on a nommé sgrafitto.

Mellini a publié une description de ces peintures.

Toutes les décorations, qui donnent à cette cour un caractère de féerie, ont été exécutées par Marco Marchetti ou Marco Marcucci de Faenza.

A travers la porte, on aperçoit une portion de la loge des Lances, située sur la place du Grand-Duc.

#### PL. XXXIII. — Plan et élévation géométrale du palais Pandolfini.

Gianozzo Pandolfini, évêque de Troyes, fit construire ce palais d'après les dessins de Raffaello d'Urbino, dont il était l'ami et le protecteur. Il fut commencé par Gio. Francesco Aristofile, architecte et sculpteur florentin; mais la mort de cet artiste, arrivée en 1550, et le siége de Florence qui eut lieu à cette époque, ayant interrompu les travaux, ce fut Bastiano Aristotile, frère du précédent, qui le termina.

Ce palais est construit sur un terrain irrégulier, formant l'angle des rues San Gallo et Santa Salvestrina; et il est à croire que Raffaello, pour ménager une cour à ce palais, a été forcé de placer le corps du bâtiment sur l'angle de deux rues. La disposition du plan confirmerait cette supposition : il est vraisemblable que les constructions à droite de la grande porte, qu' un e forment qu'un rez-de-chaussée, ont été ajoutées depuis. Elles détruisent la régularité de la cour, en reportant dans un coin la loge qui en fâit la principale décoration.

A gauche de la grande porte extérieure, on trouve un petit oratoire, qui a son entrée particulière.

Le plan de ce palais est d'une disposition simple et commode; l'escalier est bien placé, et dégage facilement les appartements.

La cour, ainsi que le jardin, sont ornés de fontaines, de vases et de statues antiques.

# PL. XXXIV. - Elévation détaillée du palais Pandolfini.

Cette façade est exécutée toute en pierre, à l'exception de la corniche du couronnement, qui est en bois. L'épaisseur des murs du rez-de-chaussée a permis de donner beaucoup de retraite à ceux du premier étage; on en a profité pour y établir de beaux balcons, ornés de riches balustrades. Cette façade est d'une belle proportion, et les deux étages qui la composent ont entre eux un juste rapport.

Ge palais est construit avec le plus grand soin, et il est à croire que Raffaello lui-même n'en aurait pas apporté davantage pour l'exécution de son ouvrage. C'est, sans contredit, la meilleure production d'architecture de cet illustre artiste.

### PL. XXXV. - Élévation latérale du même palais.

Elle est beaucoup plus simple que celle que nous venons de décrire. La richesse des chapiteaux des colonnes de la loge semblerait exiger que les archivoltes des arcs qu'ils supportent fussent ornés de moulures. Sous cette loge, qui sert de vestibule ouvert pour les appartements, on remarque des figures et des bustes antiques.

L'irrégularité que l'on voit dans le soubassement de cette façade vient à l'appui de ce qui a été dit des bâtiments ajoutés dans la cour, qui cependant forment des terrasses agréables, à l'issue des appartements du premier étage.

Le style de cette façade se soutient, quoique les croisées soient dépouillées de colonnes et de frontons.

# PL. XXXVI. - Détails de la façade du même palais.

La corniche du couronnement est ornée de modillons sculptés et de denticules; ils brillent avantageusement sur le reste des moulures, qui ne sont pas détaillées. Cette corniche est d'un beau caractère, et sa belle exécution fait regretter qu'elle ne soit pas d'une matière plus durable que le bois. On ne sait à quoi attribuer une telle parcimonie dans un palais d'ailleurs si riche de matières.

Le bandeau qui supporte les croisées du premier étage est décoré de postes; les refends en bossages, qui forment des chaines aux angles du palais, sont taillés avec soin. Les croisées du rez-de-chaussée sont élevées sur un piédestal qui porte des pilastres d'ordre dorique, surmontés d'un entablement que couronnent alternativement des frontons triangulaires et circu-laires.

Les corniches, quoique un peu chargées de moulures, sont d'une exécution tellement pure qu'elles ne présentent aucune confusion.

Les croisées du premier étage sont décorées de colonnes d'ordre ionique, reposant sur leurs piédestaux, et supportant également des entablements couronnés de frontons; chacune de ces croisées est un petit monument, dont les proportions ne laissent rien à désirer.

# PL. XXXVII. - Salle du grand conseil dans le Vieux-Palais.

Lorsque le gouvernement voulut faire terminer cette salle, îl s'adressa à plusieurs artistes célèbres, tels que Leonardo da Vinci, Michel Angelo Buonarroti, Giuliano da San Gallo, Baccio d'Agnolo, Simone Pallaiolo, dit le Cronaca, et les chargea de lui présenter des projets. Ce dernier ayant obtenu la préférence, c'est à lui que fut confiée la direction des travaux. Il montra beaucoup de savoir dans leur exécution, et particulièrement dans la composition de la charpente du plafond et du toit; mais la salle étant achevée, on s'aperçut qu'elle n'était pas assez élevée et qu'elle manquait de lumière.

Côme l'et, qui vint habiter le Vieux-Palais en 4538, le fit restaurer et embellir par Giorgio Vasari. Ce fut lui qui éleva la salle, en se servant de la charpente du Cronaca, mais en changeant les compartiments des caissons, dont la simplicité n'était pas en harmonie avec la richesse de la décoration générale.

Côme I\* fit aussi continuer la tribune qui termine cette salle du côté de la place. Elle fut achevée d'après les dessins de Baccio Bandinelli et de Guildiano da San Gallo, qui l'avaient commencée: elle est exécutée en belle pierre, et décorée de pilastres et de colonnes d'ordre corinthien, avec niches, statues et basreliefs.

A l'autre bout de la salle, en face de cette tribune, l'Ammanati fut chargé d'en construire une autre, dans la composition de laquelle il faisait entrer une fontaine jaillissante ornée de statues et de bas-reliefs en bronze; mais ce projet ne fut pas exécuté.

Les statues qui décorent cette salle sont toutes de la main des plus célèbres artistes; le plafond est composé de riches compartiments.

Le fond des caissons, qui sont au nombre de trente-neuf, offre des tableaux à l'huile, peints par Vasari.

Les fresques peintes sur les murs représentent le triomphe des Medici et leurs travaux militaires.

Cette salle est la plus grande et la plus magnifique qui soit en Europe : elle a 463 pieds de long sur 68 de large et 65 de haut.

# PL. XXXVIII. - Détails divers.

Parmi les divers fragments de sculptures du xv<sup>\*</sup> siècle, qui entrent dans la composition de cette planche, on remarque un bénitier en marbre surmonté d'une statue de saint Jean, et un siège épiscopal venant de la cathédrale de Pise. Le panneau en arabesque que l'on voit dans le fond, est exécuté en marqueterie dans une des chapelles de Santa Maria Novella, à Florence.

# PL. XXXIX. - Plan du palais Riccardi, autrefois Medici.

Ce palais, situé dans la via Larga, fut construit par Michelozzo Michelozzi, architecte florentio, qui en fit les dessins concurremment avec Brunelleschi. Mais Côme I\*\*, surnommé le père de la patrie, craignant de blesser ses concitoyens par trop de magnificence, donna la préférence aux projets de Michelozzo, dont la simplicité était plus d'accord avec le caractère de ce grand homme. Le palais fut commencé en 1430, et termine avant l'exil de Côme, qui arriva en 1433. Michelozzo accompagna toujours son protecteur, et fut chargé de plusieurs monuments dont Côme enrichit la ville de Venise, où il se fixa durant son exil. Le 16 avril 1659, Ferdinand II céda ce palais au marquis Gabriello Riccardi, qui le fit agrandir, en y joignant le palais de Lorenzino Medici. L'escalier d'honneur fut construit par Gio. Batista Foggini, sculpteur et architecte florentin. La grande et belle disposition de ce palais l'a fait toujours choisir pour l'habitation des souverains qui ont visité Florence.

#### PL. XL. - Élévation géométrale du même palais.

Cette façade, la plus grande qui soit à Florence après celle du palais Pitti, se terminait autrefois à la dixième croisée; elle fut augmentée par la famille Riccardi, qui y joignit le palais Lorenzino Medici. Elle porte un caractère de gravité imposante, qui laisse à peine remarquer quelques légers défauts. Les milieux des croisées du premier étage ne se rencontrent pas audessus des grands arcs du rez-de-chaussée; les croisées ajustées au milieu de ces arcs, sont attribuées à Michel-Ange. La corniche du couronnement est un peu lourde, défaut qui est assez commun dans les ouvrages de Michelozzo. On peut croire qu'il a été entraîné par le caractère de force, qui semble caractériser les productions de ce siècle et dont on a indiqué la cause principale dans la description du palais Strozzi, pl. XVI.

#### PL. XLI. - Coupe du même palais.

La cour de ce palais est d'une proportion très-agréable; on trouve, sous les portiques qui l'entourent, des monuments antiques qui en font un musée de sculpture fort intéressant. Ils furent recueillis en 1719 par les soins de Francesco Riccardi, amateur éclairé des sciences et des arts. Le palais renferme une bibliothèque de manuscrits et une belle collection de médailles et de camées. Parmi les peintures qu'on y admire, on remarque surtout la galerie, ouvrage très-important de Luca Giordano.

Les plafonds des appartements sont décorés de riches compartiments, dont les fonds sont peints par les mattres les plus célèbres de l'école florentine; chacun d'eux s'est plu à payer le tribut de sa reconnaissance aux princes qui prodiguaient aux arts de si nobles encouragements.

#### PL. XLII. - Détails du même palais.

Tous les profils sont en harmonie avec la fermeté de cette façade. La porte principale est une des plus belles qui soient à Florence. Richement décorée de caissons sculptés et d'une multitude de clous de bronze, elle brille avantageusement à côté de la noble simplicité de son chambranle.

Il y a beaucoup de grâce dans les profils de la cour; les frises sont ornées de jolies compositions exécutées en sgrafitto.

# PL. XLIII. — Vue intérieure de la cour du même palais.

Elle est d'un effet piquant, et les matériaux employés à sa construction annoncent la magnificence. Les voûtes des portiques, autrefois couvertes d'arabesques, sont entièrement dégradées; les colonnes, en pietra serena, sont d'un seul morceau; la cour est dallée en belle pierre, et les pentes y sont ménagées de manière que l'eau provenant du jet qui est au centre, s'écoule facilement. Dans la belle saison, les Florentins, qui font leur délice de ces belles cours, ont l'habitude de les couvrir de bannes, pour se garantir des trop grandes chaleurs: a usus ir ien n'est plus frais et plus agréable que leur aspect, qui étonne les étrangers.

# PL. XLIV. — Voûte du vestibule de la sacristie de l'église de Santo Spirito.

Ce vestibule, marqué G sur la pl. LXXV, est décoré de douze colonnes d'ordre corinthien, supportant un entablement fort riche, sur lequel repose la voûte en plein cintre que l'on offre ici. Chaque travée se compose de trois caissons semblables, qui en forment le développement. Ce vestibule est l'ouvrage d'Andrea Contucci di Monte Sansovino, sculpteur et architecte florentin, élève du Cronaca, à qui est attribuée la sacristie de la même église.

#### PL. XLV. — Élévation géométrale du palais Giacomini, situé dans la rue de' Tornabuoni.

Cette façade a trop de ressemblance avec celle du palais Bartolini, pl. LXIII, pour ne pas croire qu'elle en soit une imitation. Elle est riche d'architecture, et d'une belle proportion; les profils en sont gracieux. La corniche qui couronne l'édifice repose sur un architrave trop peu élavé, et dont les moulures sont trop grêles. Ce défaut d'harmonie contribue à priver la corniche du couronnement de l'importance qu'elle devrait avoir. PL. XLVI. — Élévation géométrale du palais Uguccioni.

Il est situé sur la place du Grand-Duc. Aujourd'hui il sert de magasin, et l'on y a établi les bureaux de la douane. A l'ordonnance de cette façade, à la finesse et à la grâce de ses détails, et plus encore à l'ajustement des croisées, on reconnaît le style de Palladio, à qui elle est attribuée par quelques-uns des auteurs qui en ont parlé. Le rez-de-chaussée est exécuté tout en pierre; la balustrade au-dessus est en marbre blanc, les chapiteaux ioniques et corinthiens, l'architrave qui repose dessus, ainsi que les chambranles des croisées, sont en terre cuite parfaitement travaillée. Ce palais, comme on le voit, n'a pas été achevé; et la charpente, ornée de modillons sculptés, repose immédiatement sur l'architrave du second ordre.

#### PL. XLVII. - Détails du même palais.

Tous ces détails appartiennent à la façade. Les dessins, rapportés avec le plus grand soin d'après les cotes, parlent assez pour nous dispenser de toute autre description : leur exécution est de la plus grande pureté.

#### PL. XLVIII. - Plan du palais des comtes della Gherardesca.

Il est situé dans la rue de' Pinti, près de la porte de ce nom. Ce fut l'historien Bartolomeo Scala, secrétaire de la république, qui le fit construire pour son habitation vers l'an 4470. Il passa depuis à l'archevêque Alessandro Medici, et ensuite à Léon XI, qui le céda à la famille qui le possè·le aujourd'hui. Il a été successivement agrandi, et dans ces derniers temps, on y a fait construire des serres chaudes et des orangeries, qui ajoutent encore au charme des jardins. La belle disposition de ce plan ne permet pas de douter qu'il ne soit l'ouvrage d'un des habiles artistes contemporains de l'illustre Scala.

# PL. XLIX. - Vue perspective de la cour du même palais.

La simplicité de l'intérieur des portiques qui entourent cette cour, contraste singulièrement avec les richesses que l'on y a, pour ainsi dire, prodiguées à l'extérieur. Les pilastres et l'entablement du premier ordre se contre-profilent; les bas-reliefs placés au-dessus des arcs sont en bronze, ainsi que les renommées au-dessus des archivoltes; les croisées du premier étage, placées entre des pilastres d'ordre ionique, sont encadrées dans de riches bordures d'arabesques coloriés.

Les voûtes des portiques sont exécutées en stuc blanc, et les petites niches placées entre les archivoltes sont ornées de statues antiques. Du milieu de cette cour, qui est dallée en belle pierre, il sort un jet d'eau. qui lui donne beaucoup de fratcheur.

# PL. L. - Autel antique, etc.

Cette planche est composée d'un autel antique, du vase dit Medici, tiré de la galerie de Florence, et de la belle cheminée qui se voit dans la grande salle du palais Gondi; elle est exécutée en marbre blanc par Giuliano da San Gallo, sculpteur et architecte florentin, qui construisit le palais qu'elle décore.

### PL. LI. - Plan du palais Gondi.

Ce palais est situé sur la petite place de Santo Firenze, en face de cette église. Il fut commencé d'après les dessins de Giuliano da Son Gallo, en juillet 1490; ce fut Giuliano Gondi, riche négociant de Florence, qui le fit construire. Ce palais devait se prolonger davantage, et retourner vers la Mercatanzia vecchia (1); mais la mort de Giuliano Gondi fit arrêter les travaux, qui ne furent pas exécutés avec autant de magnificence que le propriétaire se l'était proposé. On voit, par la disposition du plan, que le milieu du palais devait être à l'angle où il se termine : il est à croire que la cour aurait eu alors une autre disposition, ainsi que le grand escalier qui est sous le portique.

### PL. LII. - Élévation géométrale du palais Gondi.

Cette façade prouverait encore plus que le plan, que la grande

(1) Nom d'un ancien marché de Florence qui n'existe plus,

porte, placée à l'angle du palais, devait en être le milieu. La belle proportion de cet édifice, la pureté de ses profils, et le soin qui règne dans toute l'exécution, donnent une trop haute idée du talent de l'architecte, pour croire qu'il ett adopté une semblable disposition, sans y être conduit par quelque motif suffisant. On ne saurait être trop circonspect dans la critique des productions des artistes, et surtout des architectes, dont l'imagination est presque toujours subordonnée au caprice des propriétaires.

# PL. LIII. - Coupe du même palais.

La cour est un peu haute pour sa largeur; elle est cependant suffisamment éclairée. Les colonnes du portique du rez-dechaussée, ainsi que celles de la loge qui couronne l'édifice, sont en belles pierres, et d'un seul morceau. On voit, au premier étage, la grande salle où se trouve placée la cheminée que nous avons donnée dans la pl. L. Le plafond de cette salle est décoré de riches caissons et de peintures.

# PL. LIV. — Détails du même palais.

Nous avons réuni sur cette planche les détails des corniches intérieures et extérieures du palais. Toutes ces corniches sont remplies de grâce et de finesse, et sont de la plus belle exécution. Le profil des croisées du premier étage de l'intérieur de la cour, où la corniche repose immédiatement sur le chambranle, est souvent employé dans les palais florentins. Ces chambranles sont en marbre blanc. La sculpture est d'un bon travail.

# PL. LV. - Vue perspective de la cour du même palais.

Cette cour, entourée de portiques, est d'un bel effet; la petite fontaine au milieu est en bronze. La rampe de l'escalier, soutenue par une riche balustrade, se fait remarquer par le goût et la recherche. On voit au bas de l'escalier une statue antique.

La frise au-dessus du portique, se compose de médaillons, dans lesquels sont retracés en sculpture les portraits de la famille de Gondi.

# PL. LVI. - Fragments antiques.

Cette planche se compose de divers fragments antiques et du x<sup>v</sup> siècle. On y remarque, entre autres, le sanglier en bronze, et un chapiteau composite des colonnes du Marché neuf (det Mercato nuovo). A travers ces fragments, on découvre la Villa Palmieri, sur la montagne de Fiezole.

# PL. LVII. - Plan et élévation du Marché neuf.

Il est situé près de la place du Grand-Duc, et construit dans un lieu qui était depuis longtemps destiné au commerce de la soie, un des plus importants que les Florentins fissent à cette époque. Côme I<sup>n</sup>, attentif à gagner la bienveillance du peuple, fit commencer ce marché en 15Å7, par Bernardo Tasso, architecte florentin; il fut terminé un an après, comme l'indique l'inscription placée au-dessus des arcs de la façade du levant. Cosmus Médices Florent. dux II, publicx magnificentix et salubritatis ergo, porticum, transverso columnarum ordine undique permeabilem, adversus omnem cali contumeliam negotiantibus in foro civibus suis extrucut MDXLVIII.

Buontalenti fit percer deux escaliers dans les pieds-droits qui sont aux angles de ce marché; ils conduisent dans une grande salle pratiquée au-dessus, et destinée aux archives. Ferdianad II enrichit ce monument d'une fontaine, et y fit placer une copie en bronze du sanglier autique. Cette copie est l'ouvrage de Pietro Tacca.

#### PL. LVIII. — Plan et élévation de la cour du palais de Roberto Strozzi.

Le palais dont cette cour fait partie, est situé à l'angle des rues de Balestrieri et degli Albizzi. Il fut construit en 4602, d'après les dessins de Vierno Scamozoi, architecte véntiten, qui nous en a donné le plan dans ses ouvrages. On y voit que le palais a éprouvé divers changements dans son exécution. La cour dont il est ici question est de Lodovico Cardi, dit Cigoli, peintre et architecte toscan. Dans le plan de Scamozzi, le vesti-

bule est fermé par une porte; dans celui qui est exécuté, il n'est pas fermé; et il se lie avec le portique dorique qui entoure la cour. Aux deux étages supérieurs, les tables renfoncées détruisent l'effet des croisées, qui sont d'une belle proportion. Cette cour est construite en pierre.

#### PL. LIX. - Détails de la cour du palais de Roberto Strozzi.

La pureté et la finesse qui règnent dans tous les détails que le Cigoli a employés dans cette cour, donnent une haute idée du talent de cet architecte. Les croisées, qui sont décorées de colonnes engagées d'ordre ionique, se font remarquer par leur belle proportion, et l'entablement qui couronne l'édifice offre un rapport heureux dans toutes ses parties.

#### PL. LX. - Casin des Cascine (Laiteries),

Il est situé au milieu d'une promenade publique appelée les Cascine del Isola. C'est une plaine d'environ trois milles de long, bordée, d'un côté, par le fleuve de l'Arno, et de l'autre, par un beau canal qui la sépare de la campagne la mieux cultivée. Cette promenade, que les Medici créérent et consacrèrent au publir, est plantée de belles allées, de bosquets et de prairies très-variées et ornée de petits monuments d'architecture. Le plus intéressant est celui que nous donnons; Léopold l'\* le fit élever en 4787, sur les dessins de Giuseppe Manetti, architecte florentin.

Le rez-de-chaussée est entièrement destiné au public : on l'a distribué en cafés, en billards, et en vastes salles de réunion, dégagées par le grand portique et par ceux qui entourent la cour. Au premier étage se trouvent les appartements du grandduc, qui venait souvent s'y reposer.

Aux deux côtés du casin, on voit de vastes étables et des bergeries, et au-dessus, des greniers.

L'ensemble de ces bâtiments est très-intéressant, bien qu'on ne remarque pas, dans leur exécution, une grande pureté. La façade du casin est en briques et en pierres; les étables sont presque entièrement en briques.

Le parc est disposé de manière que, du casin, on découvre le fleuve, qui est assez large dans cet endroit.

PL. LXI. — Vue du grand escalier du palais Pitti, prise, du premier étage, dans le vestibule qui précède la salle des gardes.

Cette façade, répétée de l'autre côté du vestibule qui donne entrée dans la salle des gardes, est disposée dans le style des arcs de triomphe. Les colonnes qui sont entre les arcs, supportent une riche balustrade en bronze, décorée de statues de marbre; ce qui forme deux tribunes agréables dans ce vaste vestibule. Au milieu du plafond, on voit une belle fresque, encadrée d'une large frise en sculpture.

# PL. LXII. - Piédestal en bronze.

Parmi les fragments qui composent cette planche, on remarque un beau piédestal en bronze, qui se voit dans la galerie de Florence. Il représente le triomphe d'Ariadne. Deux satyres précèdent le char, qui est trainé par des panthères. Ce bas-relief, encadré d'une riche bordure de feuilles de vigne et de raisins, est de Laurenzo Ghiberti, le même qui fit la belle porte du baptistère de Florence.

La statue couchée et placée au-dessus, ainsi que les vases étrusques, sont en terre cuite, et viennent du musée Guarnacci, à Volterra. Le groupe antique représentant l'Amour et Psyché, faisait autrefois partie de la galerie de Florence; il est à présent au unusée de Paris.

### PL. LXIII. - Plan, élévation et détails du palais Bartolini.

Giovanni Bartolini, grand protecteur des arts, fit construire ce palais en 4520, d'après les dessins de Baccio d'Agnolo, à qui il en confia l'exécution. Il est situé sur la place de la Santa Trinità, en face de l'église du même nom. Il est isolé de trois côtés, entre les rues Rossa et delle Terme antiche. Son plan est d'une grande simplicité, caractère des productions d'Agnolo. La cour est entourée de trois portiques, soutenus par des colonnes. Les salles du rez-de-chaussée sont voûtées et désorées de bonnes peintures.

La façade de ce palais, construite toute en pierre, est riche d'architecture, et d'une élégante proportion. La corniche, dont on voit les détails sur la même planche, couronne agréablement cette façade. Les croisées et la porte principale sont ornées de colonnes portant des entablements surmontés de frontons. Baccio d'Agnolo fut le præmier qui introduisit ce genre de décoration; il lui attira beaucoup de critiques, et même de vexations dont il se vengea noblement, par l'inscription latine qu'il fit graver dans la frise de la porte: Carpere promptius quân intitari.

On remarque dans la frise des croisées, l'inscription suivante : Per non dormire, qui est vraisemblablement la devise de Giovanni Bartolini ; elle fait allusion à la frise sculptée dans les chapiteaux des pieds-droits, aux angles du palais, qui se compose d'un auneau surmonté de trois têtes de pavots : ce sont les armes de cette famille.

Les trumeaux, entre les croisées, étaient décorés de statues antiques et de trophées en bronze.

# PL. LXIV. - Coupe du même palais.

La cour est ceinte de quatre étages de loges, dont les trois premiers sont exécutés en pierre. Les stylobates qui supportent les loges du premier et du second étage, sont décorés de compositions arabesques, dans lesquelles on a ajouté les armes de Bartolini: toutes ces frises sont exécutées en sgrafilito. Le quatrième rang de loges, construit en charpente, est en retraite, pour laisser entrer plus de jour dans cette jolie cour; il est très-ingénieusement reporté sur les poinçons du toit du rang inférieur. Ces portiques à tous les étages, sont très-commodes pour dégager les appartements qui sont autour. La grâce et la finesse des profils intérieurs ne le cèdeut en rien à la belle exécution de ceux de l'extérieur de ce palais.

#### PL. LXV. - Plan de l'église de Saint-Michel.

Elle est située sur la place du même nom, et desservie par les pères théatins; elle fut commencée en 1604, sur les dessins de Mattro Nigetti.

Les grandes occupations de cet artiste lui firent tellement négliger ce monument, que les théatins, fatigués de ses lenteurs, lui donnèrent pour successeur Gherardo Silvani, qui fit de nouveaux projets, et qui, ayant augmenté cette église en longueur et en largeur, lui donna la forme de la croix latine. Il la termina entièrement, ainsi que l'habitation des pères, et profita très-ingénieusement de la hauteur des murs de l'église. pour leur pratiquer une promenade en terrasse, qui domine tous les palais voisins. Par ce moyen, il réussit à donner à leur habitation un agrément qu'elle ne pouvait obteuir autrement, se trouvant entourée de palais très-élevés qui la privaient d'air.

Cette église est une des plus intéressantes qui soient à Florence, tant par la pureté de son architecture que par la finesse de son exécution.

Eglise de Sainte-Madelaine de' Pazzi, située rue de' Pinti. — Elle fut commencée en 1410, et desservie jusqu'en 1520 par les peres carmélites. On l'appelait autrefois Sainte-Marie du peuple, à l'instar de celle de Rome, parce qu'elle se trouvait près de la porte Florentine, que l'on nommait aussi porte du Peuple. Sa décoration répond à la simplicité de son plan. Elle se compose d'une seule nef, et de six chapelles de chaque côté. Le cloître qui la précède est entouré d'un portique décoré de colonnes d'ordre ionique. L'architrave, servant d'imposte, supporte les deux arcs, qui donnent entrée, d'un côté, dans le cloître, et de l'autre, dans l'église. Ce cloître est une des bonnes productions de Giuliano da San Gallo. Le chapiteau des colonnes est imité d'un chapiteau antirue, trouvé à Fiesol.

L'architecte a placé dans les angles, ainsi qu'aux supports des arcs, des pilastres carrés, qui, comme les antes des temples grecs, sont doriques.

Eglise de Saint-Pancrace, dans la rue della Spada. — Elle existait avant 1078; en 1470, elle fut renfermée dans la seconde enceinte de la ville.

En 1216, elle était desservie par les bénédictins; elle passa ensuite aux moines de Valombreuse, qui en sont possesseurs.

Dans la restauration qui eut lieu en 1752, elle fut divisée en deux portions, dont l'une forme un atrium. A gauche de cet atrium, es trouvent la chapelle et le tombeau de la famille des Ruccelai, faits à l'instar du saint sépulcre à Jérusalem, qui furent.

construits en 4567, d'après les dessins de Léon-Baptiste Alberti. On trouve la vue perspective de cette chapelle, ainsi que le tombeau, aux pl. XVII et XVIII du recueil des plus beaux tombeaux, publié en 1814 par Grandjean de Montigny, l'un des auteurs de l'Architecture toscane

#### PL. LXVI. - Place et église de l'Annonciation.

Au milieu de cette place, est la statue équestre de Ferdinand I<sup>ee</sup>, marquée par la lettre C sur le plan; cette estatue est faite de bronze pris sur les Turcs, comme l'indique l'inscription que l'on voit sur la ceinture du cheval : Dei metalli rapiti al fiero Trace.

Le piédestal est en marbre. La statue fut érigée en 1608, l'année même de la mort de *Jean de Bologne*, qui en est l'auteur.

Ferdinand II fit depuis décorer le piédestal d'ornements en bronze, avec des bas-reliefs, en l'honneur de son oncle, comme l'indique l'inscription suivante: Ferdinando I. magno Etruriz duci Ferdinandus II. nepos. An. sal. MDCXLIII.

La même année, il fit placer les deux fontaines marquées B sur le plan général. Elles sont exécutées en bronze par Pietro Tacca, sculpteur, élève de Jean de Bologne. A droite est le portique de l'hôpital des Innocents, marqué DE, construit, ainsi que l'hôpital, sur les dessins de Filippo Brunelleschi: il fut commencé vers l'an 424, et terminé en 4444. Le portique D, que l'on voit à gauche, fut élevé par Antonio da San Gallo, qui le fit à l'imitation de celui de Brunelleschi.

Le portique marqué F sur le plan, est de Gio. Caecini, architecte et peintre florentin, élève de Gio. Antonio Dosio. Il le commença en 4604, et le termina en 1604; Alessandro et Roberto Pocci en firent les frais.

Le petit cloître G, qui sert d'atrium à l'église, est dû à la munificence des Medici. L'église, qui a été changée, augmentée et embellie, par les soins des plus illustres familles et d'après les dessins des artistes les plus célèbres du temps, fut foudée en 1262 par sept nobles florentins.

En 1472, Ludovico Gonzaga, marquis de Mantoue, et général au service de la république florentine, fit construire le chœur, de forme circulaire I, sur les dessins de Léon-Baptiste Alberti: Luca Fancelli fut chargé de l'exécution. Un volume ne suffirait pas pour décrire les beautés que renferme ce monument, dont la disposition est de la plus grande magnificence. Le grand cloître, dont l'architecture est du Cronaca, et les autres plus petits que renferme e circle couvent, sont décorés de peintures des maîtres les plus célèbres.

# PL. LXVII. - Vue de l'église de San Miniato, près de Florence.

Cette église est située sur le mont Fiorentino, près de la porte San Niccolo. Sur l'emplacement qu'elle occupe, il existait, depuis la naissance du christianisme, un oratoire sous l'invocation de saint Pierre, qui prit le nom de San Miniato, lorsqu'on y eut transporté le corps de ce martyr.

En 774, Charlemagne, devenu roi d'Italie, dota l'église de San Miniato, et l'érigea en basilique. En 1043, elle fut entièrement reconstruite par les soins d'Hildebrand, évêque de Florence. Elle a été desservie jusqu'en 1373 par des bénédictins noirs : ils furent remplacés, à cette époque, par des moines olivetins, qui le furent eux-mêmes, en 1542, par les Pères jésuites, qui en firent une maison de retraite pour les exercices spirituels.

Cette église, dont on voit le plan sur la pl. LXXXIV, est divisée en trois nefs, par deux rangs de colonnes.

Deux escaliers en marbre montent au chœur, disposé à l'instar des églises primitives. Ce chœur est construit en marbre, et décoré de riches mosaïques : on en voit les détails à la pl. LXXX. On y remarque aussi les cinq croisées qui éclairent le grand cul de four, au fond de l'église; elles sont fermées par des tables de marbre transparent, ce qui produit un effet très-mystérieux. Audessous, dans la chapelle sépulcrale, sont disposés les tombeaux de plusieurs martyrs. La charpente de cette église est d'une composition simple; l'ensemble du monument est d'un aspect fort intérressaul.

# PL. LXVIII. - Détails divers.

Cette planche offre divers fragments tirés des musées et des

églises de Florence. On y remarque un beau sarcophage, et un chien de sculpture antique, posé sur un piédestal du xy sjècle.

#### PL. LXIX. - Plan du palais Niccolini, dans la rue de' Servi.

Ce palais est construit sur un terrain resserré et irrégulier, que Brunelleschi, à qui ce monument est attribué, a su agrandir par la belle disposition du plan. La cour, entourée de portiques, se lie agréablement avec la galerie ouverte sur le jardin, qui sert de vestibule aux appartements, Ceux-ci sont éclairés, de l'autre côté, sur un petit jardin particulier, embelli de grottes et de fontaines. Les portiques de la cour et la galerie sont décorés d'une belle collection d'antiquités. Les pièces disposées sur la façade du palais, sont destinées, suivant l'usage des Florentins, à des parloirs et aux bureaux de l'intendant de la maison.

L'escalier est bien placé, et reporte au premier étage dans une belle suite d'appartements, qui se distribuent autour de la cour, et se lient avec le corps de bâtiment placé sur les jardins; ce qui forme un très-bel ensemble. Le grand jardin est orné de statues, de vases, de bancs et de fontaines; il se termine par une galerie semblable à celle dont il a déjà été fait mention. Cette galerie sert d'orangerie, et forme, dans l'arrière-saison, un jardin d'hiver trèsarréable.

#### PL. LXX. - Élévation géométrale du même valais.

La disposition du terrain de ce palais a forcé l'artiste d'en diviser les croisées en nombre pair, ce qui l'a empêché de placer la porte principale au milieu de la façade. Malgré ce défaut, l'heureuse proportion de cette façade, la décoration qu'elle tire des détails mêmes de sa construction, et la pureté de ses profils, la feront toulours recarder comme une bonne production.

Le rez-de-chaussée, ainsi que le premier étage, sont construits en pierre; le second est en pierre et en briques. Les colonnes de la loge et les plates-bandes qu'elles supportent sont en pierre. Dans la charpente du toit, les arbalétriers se terminent par de doubles medillons sculutés, qui couronnent cette facade.

doubles modillons sculptés, qui couronnent cette façade.

La façade des portiques donnant sur le jardin est plus moderne, mais elle n'est pas d'une aussi bonne proportion. Les aracles sont trop larges pour leur hauteur, et ne trouvent d'excuse que dans l'espacement des croisées, et la nécessité de laisser arriver le jour dans les appartements. Du reste, le style de cette architecture, convenable à la décoration du jardin, est assez en harmonie avec celui du palais.

# PL. LXXI. — Coupe géométrale du même palais.

Elle est prise sur le milieu du palais, et elle en offre tout le développement. L'architecture de l'intérieur de la cour est bien en rapport avec celle de la façade extérieure. On remarque au second étage, sur la rue, une bibliothèque, que le marquis Nicolini ouvre au public; elle occupe toute la largeur de la façade.

Ce palais peut être considéré comme un véritable musée, par la grande quantité de monuments d'art qui y ont été rassemblés à grands frais.

### PL. LXXII. - Détails du même palais.

Tous ces détails appartiennent à la façade; les profils en sont purs, et exécutés avec le plus grand soin. L'ajustement des modillons qui décorent le bout des arbalétriers de la charpente, est remarquable par sa grande saillie. Ces toits sont en usage dans presque toute la Toscane; ils contribuent beaucoup à la conservation des édifices.

# PL. LXXIII. - Vue du vestibule de l'hôpital de Saint-Jean-de-Dieu.

L'hôpital dont on présente ici le vestibule, est situé dans la rue del Borgo d'ogni Santi. Ce vestibule est attribué à Carlo Andrea Marcellini, sculpteur et architecte florentin, qui construisit aussi l'église attenante à l'hôpital.

Entre les deux escaliers qui montent à la salle des malades, on a disposé un autel consacré à la Vierge, qui se trouve placé de manière que le public, ainsi que les malades, peuvent entendre la messe, sans que le service de l'hôpital soit interrompu. Cet établissement, fondé en 1400, est aujourd'hui administré par les religieux de Saint-Jean-de-Dieu, et contient quarante lits.

#### PL. LXXIV. - Tombeau d'un évêque.

Le tombeau d'un évêque, que l'on voit sur le premier plan, est dans l'église dell' Annunziata. A droite s'élève, sur une espèce de candélabre, le groupe en bronze de la Judith de Donatello, qui est placé sous la loge des Lances. Les deux pilastres, à droite et à gauche, sont décorés de peintures grecques modernes. La petite colonne ornée de feuilles et surmontée d'un aigle, se trouve souvent répétée dans la promenade des Cascine; la frise d'enfants est sculptée dans la salle du conseil, au Vieux Palais; le bénitier est dans l'église de Santa-Trinità. On voit, dans le fond, une portion des murs attenants à l'église de Santa-Maria-Novella; ils sont décorés d'arcs ogives, entre lesquels sont ajustés des tombeaux; ces constructions, exécutées en marbre blanc et noir, furent imitées par Léon-Baptiste Alberti dans le sonbassement de l'église de San Francesco, qu'il contraisit à Rimini.

#### PL. LXXV. — Plan de l'église du Saint-Esprit et du convent des Augustins.

Après l'incendie de l'ancienne église, vers le commencement du xiv siècle, plusieurs riches familles du quartier de San Spirito, aidées d'une somme assez forte que le gouvernement avait affectée à l'érection d'un temple en l'honneur de saint Augustin, chargèrent Filippo Brunelleschi de la construction de ce monument. Selon Vasari, cet artiste disposa son plan de manière que la façade de l'église était tournée du côté du fleuve, et précédée d'une belle place; mais diverses raisons s'étant opposées à l'exécution de son premier projet, Brunelleschi füt forcé d'en faire un second, en se renfermant dans les terrains qui appartenaient à la communauté.

L'église, en forme de croix latine, est divisée en trois ness par deux rangs de colonnes qui règnent au pourtour. Les niches demi-circulaires, situées en face des entre-colonnes, forment autant de chapelles, appartenant aux plus nobles familles de Florence, qui les ont fait décorer avec magnificence. Cette église fut terminée en 1470, vingt-six ans après la mort de Bruneleschi, à qui l'on attribue aussi la disposition générale du convent, qui s'y lie. Tous ces travaux furent exécutés à différentes époques. La sacristie, de forme octogone, est du Cronaca; le vestibule qui la précède, et dont nous avons représenté la voîte sur la pl. XLIV, est de son élève Andrea Contucci, dit il Sanvino. Le premier cloitre, attenant à l'église, fut construit par Alfonzo Parigi; et le second, ouvert par trois arcs sur chacune de ses faces, et entouré de colonnes doriques supportant des plateshandes, est de Bartolomeo Ammanati, qui le commença en

Ce plan est d'une belle disposition; la marche en est simple et bien entendue. On regrette que l'église, l'une des plus belles de l'Italie, ne soit point isolée, et sur une place plus régu-

# PL. LXXVI. — Élévation géométrale de la façade postérieure de l'église du Saint-Esprit.

Toutes les façades de cette église ont été terminées, à l'exception de la principale; ce que l'on remarque également dans beancoup d'églises d'Italie. Ici ces façades sont construites en pietra forte, profilées avec grâce, et exécutées avec le plus grand soin.

Coupe transversale de la même église. — Les colonnes qui entourent la grande nef sont d'ordre corinthien; elles sont exécutées en pietra serena, tirée des montagnes de Fiesole, et d'un seul bloc: toutes les corniches et les entablements sont de la même pierre. Les plafonds de l'église sont ornés de riches compartiments de caissons octogones; les quatre pilastres au centre de la croix sont également d'ordre corinthien, et supportent un entablement qui sert d'imposte aux quatre grands arcs, sur lesquels repose une double coupole.

Le baldaquin et le mattre autel, construits aux frais de la famille Michellozzi, sont en marbre blanc de Carrare incrusté de pierres dures; cet ouvrage est de Caccini, architecte et sculpteur facentie. PL. LXXVII. — Moitié du plan, façade antérieure, et portion de la coupe longitudinale du palais des Offices.

Ce monument est composé d'une grande cour, entourée de trois côtés de vastes portiques; ceux-ci servent de d'égagement aux salles du rez-de-chaussée, destinées autrefois aux tribunaux et aux bureaux de l'administration du gouvernement. D'un côté, le palais s'appuie sur la loge des Lances; de l'autre, il est réuni au Vieux-Palais par un pont qui s'élève au-dessus de la voie publique. Côme Ist le fit commencer en 1561, d'après les dessins de Giorgio Vasari. Après la mort de cet artiste, qui arriva en 1574, Alfonzo Parigi eut la direction des travaux, et les termina.

Le premier étage de ce palais, autrefois destiné aux archives de l'État, contient aujourd'hui la bibliothèque Magliabecchi, que le duc François la\* y a fait placer. La galerie qui forme le se-cond étage fut d'abord uniquement destinée à faire suite à celle qui réunit le Vieux-Palais au palais l'itti; elle forme aujourd'hui la partie principale du célèbre musée de Florence. Les salles du rez-de-chaussée ont été transformées en boutiques; les portiques forment une très-belle promenade publique ouverte sur le fleuve.

Vasari avait eu dessein de réunir, dans cette belle cour, les statues des grands hommes qui avaient illustré la république : il les destinait à orner les niches qui décorent les pieds-droits du rez-de-chaussée, comme on le voit dans la coupe et dans l'élévation de ce palais, dont nous donnerons encore une vue perspective à la pl. LXXIX.

Plan du Vieux-Palais. - Ce palais, situé sur la place du Grand-Duc, fut commencé en 1298 par Arnolfo di Lapo, architecte florentin. Celui-ci se vit forcé de suivre le biais que présen tait le terrain, le gouvernement ne lui ayant pas permis de construire sur celui des rebelles Uberti et Guibellini, dont les maisons avaient été rasées : on exigea en outre que la tour de Foraboschi, appelée la tour della Vacca, fût enclavée dans les nouvelles constructions. Tant que dura la république, ce palais fut la demeure du gonfalonier et de huit prieurs, qui l'habitaient pendant les deux mois que duraient leurs fonctions. Il est construit en pietra forte. Après avoir été restauré en 1450 par Côme le Grand, comme nous l'avons dit dans l'explication de la pl. XXXII, il le fut de nouveau en 1540 par les soins de Côme I ... Parmi les nombreux changements que ce dernier y fit faire, on remarque le bel escalier qui conduit à cette magnifique salle du grand conseil, dont nous avons donné une vue perspective sur la pl. XXXVII.

Plan du palais Ximenès. — Ce palais, que Gulano da San Gallo construisit pour sa propre habitation, est d'une belle disposition. Le vestibule est ajusté avec beaucoup de goût, et l'escalier, éclairé par une petite cour, est d'un effet très-piquant; San Gallo le fit comme un essai de celui qu'il se proposait de faire exécuter dans le palais du grand duc à Poggjo-a-Caiano.

La loge qui sépare la cour du jardin est d'un beau caractère, et termine agréablement cette jolie composition : on en voit la vue perspective sur la planche suivante.

PL. LXXVIII. — Porte dans l'intérieur du Vieux-Palais, servant de cadre à une vue perspective du palais Ximenés.

Cette porte, dont la corniche repose sur le chambranle, se trouve très-souveai répétée à l'Iorence; les profils en sont purs et bien soutenus. Elle est exécutée en marbre blanc; la sculpture en est soignée et d'un beau travail. La vue de la cour du palais Ximenès est prise du vestibule. Le portique qui sépare cette cour du jardin produit un effet très-agréable; il est décoré de statues antiques, et, quoique la disposition du plan soit très-simple, l'exécution en est soignée.

PL. LXXIX. — Vue perspectice du palais des Offices, prise des bords de l'Arno.

Cette vue d'un monument dont nous avons donné le plan et les façades à la pl. LXXVII, est prise sur le devant du portique, du côté du fleuve. On voit, dans le fond, une partie de la place ducale et du Vieux-Palais, couronné par la tour des Faraboschi. Le palais des Offices est construit tout en pierre, et d'une riche exécution; les colonnes sont d'un seul bloc.

L'architecture, bien qu'elle ne soit pas très-pure, présente ici

un ensemble de la plus grande magnificence. Il y a très-peu d'exemples d'une pareille réunion de monuments dans un si petit espace.

PL. LXXX. - Fragments divers.

On remarque, parmi les fragments qui composent cette planche, une portion d'un petit mur d'appui du chœur de l'église de San-Miniato-al-Monte; il est en marbre, incrusté de mosaïques en pierres dures.

L'enablement, où l'on voit une tête de lion dans la frise, est de Santa-Maria-del-Fiore. Les autres fragments font partie de la chapelle du palais Pitti. Le pupitre-et le siége épiscopal, que l'on voit sur le devant, se trouvent dans la cathédrale de Pise. Le siége est exécuté en bois de noyer, et d'oré par parties; ce mélange, bien ménagé, est d'un effet très-agréable.

PL. LXXXI. — Plan de la Chartreuse, près de Florence, sur la route de Sienne.

Ce monastère, situé à trois milles de Florence, sur la plateforme du Monte Acuto, a été fondé par la famille degli Acciajuoli, et particultèrement par Niccolo Acciajuoli, sénéchal du roi de 
Naples et de Jérusalem. Il fut commencé en 1341, d'après les 
dessins d'Andrea Cione Orgagna, peintre, sculpteur, et architecte 
florentin. Sa disposition est de la plus grande magnificence. La 
vaste cour qui précède l'église est d'un noble caractère; les chapelles et l'église sont enrichies des plus beaux marbres; les 
clottres sont décorés de peintures des maîtres les plus célèbres : 
autour du grand clottre sont disposées quiuze cellules contenant 
chacune une habitation complète, avec un petit jardin pour 
chacun des Pères. Les étrangers sont reçus et logés pendant 
trois jours dans cette maison.

PL. LXXXII. - Porte dans le cloître du couvent de Sainte-Croix.

Cette porte est dans le même cloître que la chapelle des Pazzi, dont on a donné le plan, la façade, la coupe et la vue perspective, sur les pl. XI, XII et XIII. Elle est exécutée en marbre blanc. Les colonnes sont engagées aux trois quarts dans le mur; elles sont d'un seul bloc. Les chapiteaux, ainsi que les ornements des corniches, sont bien exécutés; celni qui entoure le chambranle est gravé en creux. Les hattants que nous donnons ici, n'appartiennent pas à cette porte; ce sont ceux de la chapelle des Pazzi. Les panneaux du bas sont ouverts par une grille en brouze; la sculpture des rosaces et des panneaux supérieurs est d'un beau travail. La grande variété des ornements prouve combien les artistes, à cette époque, abondaient dans leurs compositions.

Pl. LXXXIII. — Élévation géomètrale de l'hôpital de Santo-Paolo de' Convalescenti.

Cet hôpital, dont on donne la façade, est situé sur la place de Santa-Maria-Novella. Le portique ouvert sur cette place sert de promenade aux pauvres convalescents, qui sont reçus dans la maison pendant trois jours, au sortir des autres hospices. Get érablissement, fondé en 1221, est administré par les religieux de Santo-Paolo. Il a été agrandi depuis, et embelli par la construction de la façade, dont l'agréable proportion et la finesse des profils feraient adopter l'opinion qu'elle est de Filippo Brunelleschi. Les auteurs qui en ont parlé ne sont pas d'accord sur l'époque de sa construction. On trouve, sur un des médaillons en terre cuite placés entre les arcs, la date de 1451, qui peut-être indique l'année où Andrea, frère de Luca della Robbia, les fit placer. En 1739, toutes les colonnes du portique furent enlevées et remplacées par d'autres : ce changement, qui ne fit éprouver aucun tassement à la façade, fut exécuté par Giuseppe Salvetti, architecte florentin.

Plan et élévation géomètrale du Marché aux Poissons. — Côme l'" fit construire ce portique, destiné à la vente du poisson, pour remplacer le marché qu'il avait fait supprimer. Il est situé sur la place du vieux Marché. Les colonnes sont en pierre et d'un seul morceau. Cette façade est d'une agréable simplicité : les voûtes sont en culs de four, et produisent un bel effet. On attribue ce petit monument à Giorgio Vasari, qui fit chargé de presque tous les travaux que Côme l'" fit exécuter à Florence. Plan du palais Zanopucci, et d'un autre petit palais. — La belle disposition de ces plans leur a fait trouver place dans ce recueil. L'escalier du palais Zanopucci, qui fait l'ornement de son vestibule, a beaucoup de noblesse, et produit un bel effet. Le plan du petit palais se fait remarquer par l'étude de ses détails.

#### PL. LXXXIV. - Plans d'éalises.

Nous avons réuni ici, sur la même échelle, les plans de cinq églises, qui présentent beaucoup de variété et d'intérêt dans leurs dispositions.

Sunta-Maria-del-Fiore. — Cette église fut commencée en 1298, d'après les dessins d'Arnolfo di Lapo. Elle fut appelée alors Santa-Maria-del-Fiore, mais elle a conservé aussi le nom de Santa-Reparata, qu'elle portait autrefois.

Filippo Brunelleschi commença en 1420 à travailler à la coupole, et à l'époque de sa mort, qui arriva en 44£h, la voête était fermée. L'église ne fot terminée qu'en 4472 : le 22 mai de cette année on posa la croix qui est au dessus de la boule. Ce monment est, à l'extérieur, revêtu en marbre de couleur. Bernardino Sgrilli, et depuis Gio. Balista Nelli, en ont publié une histoire exacte, qui nous dispense de plus longs détails.

Santa-Maria-Novella. — Commencée en 1279 par les soins du cardinal Latino, qui en posa la première pierre, cette église fut construite par Fra Sisto et Fra Ristoro, et ensuite par Fra Giovanni, qui la termina l'an 1350. Ces trois architectes étaient dominicains.

L'église, d'architecture gothique, est divisée en trois nefs par de grands piliers ornés de colonnes engagées, qui supportent les voûtes. Elle est décorée, de chaque côté, d'autels que Côme I<sup>or</sup> fit exécuter par Giorgio Vasari. La façade est ornée de colonnes incrustées en marbre de couleur; elle fut construite aux frais de Gio. Paolo Ruccelai, et terminée en 1477, par Léon-Baptiste Alberti.

Santo-Lorenzo. — Cette église, commencée en 1\(\hat{h}25\), d'après les dessins de Filippo Brunelleschi et par les ordres de Giovanni de Medici, fut continuée par Côme-le-Grand. Elle occupe le même emplacement que l'église ancienne, qui fut consumée en 1\(\hat{h}23\). Elle a la forme d'une croix latine, et est divisée en trois nefs par deux files de colonnes d'ordre composite, supportant des arcs. Le style de son architecture lui donne beaucoup de rapports avec l'église du Santo-Spirito, b\(\hat{a}\)tie par le même artiste, et dont on voit le plan, la façade et la coupe, sur les pl. LXXV et LXXVI. On remarque la chapelle dite des Princes, qui est de Michel-Ange, et qui fait pendant \(\hat{a}\) la sacristie que fit construire Brunelleschi.

Santo-Miniato-hors-des-murs. — Cette église est divisée en trois nefs, selon la disposition des basiliques antiques : on en trouve une vue perspective sur la pl. LXVII. Une portion de ce plan indique la chapelle souterraine.

Eglise des Anges. — Ge petit temple, intérieurement de forme octogone, est situé dans le jardin du monastère des Anges, de l'ordre des Camaldules. In 'est élevé que jasqu'à l'entablement au-dessus des arcs des chapelles, et il n'a pas été terminé. On voit dans le couvent des moines le dessin original de Brunel-leschi. Au-dessus de l'entablement, il établissait un attique, sur lequel devait reposer une coupole hémisphérique.

#### PL. LXXXV. — Plan et vue intérieure de la loge des Lances, sur la place du Grand-Duc.

Ce monument, après avoir été l'objet d'un concours public, fut construit en 1356, d'après les dessins et sous la conduite d'Andrea Cione Orgagna, peintre, sculpteur et architecte florentin.

G'était sur la place, devant cette loge, que le peuple s'assemblait pour nommer ses magistrats et ses généraux; c'était aussi là que l'on publiait les décrets et les actes du gouvernement; de sorte que l'on pouvait considérer ce monument comme les rostra de la république.

Après s'être emparé de l'autorité souveraine, les Medici placèrent dans cet endroit une garde suisse; ce qui fit substituer au nom de logia de' Signori, celui de logia de' Lanzi (des Lances), sous lequel on la désigne aujourd'hui.

Suivant Vasari, ce fut le premier monument, depuis la renaissance des arts, où l'on employa des arcs en plein cintre. Ce n'est que postérieurement à sa construction qu'elle fut décorée de statues. On y remarque la Judith en bronze de Donatello, dont on voit le détail sur la pl. LXXIV; le Persée de Benvenuto Cellini, et le groupe représentant l'enlèvement d'une Sabine, de Jean de Bologne.

Dans ces derniers temps, le grand-duc Léopold I\*\* y fit placer six statues de marbre et deux lions, qui étaient à Rome à la Villa Medici. A travers les arcs de cette loge, on voit le Vieux-Palais et une portion du palais des Offices.

#### PL. LXXXVI. -- Fontaine et détails divers.

La fontaine que l'on voit dans le fond, exécutée en bronze, est surmontée d'une statue de Vénus, qui presse ses cheveux : elle est dans les jardins de la Villa di Petraia, maison de plaisance des anciens grands-ducs de Toscane, près de Fiorence.

Sur le second plan, on voit le fragment d'un des deux bancs qui sont sous la loge des nobles à Sienne : ils sont exécutés en marbre, et décorés de statues en bas-reliefs des grands hommes de la république. Chaque banc comprend cinq bas-reliefs dans sa longueur.

On a réuni sur le devant divers fragments. Celui qui présente des pilastres et des couronnes, décore la face postérieure des bancs dont nous venons de parler; la louve en bronze est celle qui se voit sur la place devant la cathédrale de la ville de Sienne, dont elle est le symbole.

# PL. LXXXVII. — Plan d'un palais à Castiglioncello, sur la route de Florence à Sienne.

Il est situé entre deux places, et isolé de trois côtés, ce qui lui procure deux entrées pour les voitures. Les portes de la principale façade sont décorées de colonnes qui supportent des balcons; le vestibule est vaste et ajusté avec goût; l'escalier, bien placé, est d'un bel effet; la cour, située entre deux portiques qu'elle éclaire, est d'une agréable proportion, et l'on remarque déjà dans ce plan la disposition qui caractérise les palais de Sienne. Dans ceux-ci, les vestibules occupent une place importante; les cours ne sont pas grandes, et les portiques y deviennent plus rares : ce que l'on peut attribuer à la situation de la ville de Sienne. Construite sur le sommet d'une montagne au milieu de charmantes collines, elle les domine, et semble s'élever sur le cratère d'un volcan. Comme l'air y circule facilement, on y sent moins que dans les autres villes de l'Italie la nécessité de donner aux habitations de vastes cours. Du reste, la recherche et le goût président toujours à leur distribution; et leurs vestibules présentent beaucoup de variété, comme on peut remarquer dans les plans gravés sur cette planche et sur la pl. XCIII. Le petit palais de Sienne est d'une charmante disposition; la cour en terrasse qui le termine se rencontre souvent dans la même ville. Ces cours dominent, pour l'ordinaire, des jardins pratiqués sur le rampant de la montagne, ce qui contribue à donner à la ville un aspect riant et pittoresque.

#### PL. LXXXVIII. — Élévation géométrale d'une chapelle à l'entrée de Sienne, près de la porte de Florence.

Cette chapelle s'appuie sur la face latérale de l'église della Maggione, et fut construite vers la fin du xº siècle, d'après les dessins de Francesco di Giorgio, architecte et sculpteur siennois. Ce fut le premier architecte qui, par ses écrits et plus encore par ses nombreux travaux, assigna des règles à l'architecture, et la fit sortir de la barbarie où elle était restée dans cette contrée, malgré les efforts que les Giovanni da Pisa, les Agostino et les Agondo avaient déjà faits pour l'en tirer.

La proportion de cette façade est très-agréable : elle porte le caractère des petits temples antiques, et des tombeaux que l'on voit près de Rome, sur l'ancienne voie Appia; elle leur ressemble aussi par sa construction, toute en brique et en terre cuite.

La frise, composée de griffons et d'arabesques, est imitée du temple d'Antonin et Faustine à Rome. Le même artiste l'a répétée sur la façade de la chapelle qui est au bas de la tour du palais del Pubblico, sur la grande place de Sienne.

Les croissants que l'on remarque entre les modillons de la corniche, ne laissent pas de doute que ce ne soit la famille Picco-lomini qui ait fait construire ce petit monument. Les détails sont d'une belle exécution, et font connaître que Francesco di Giorgio avait étudié avec fruit les monuments antiques.

PL. LXXXIX. - Élévation géométrale du palais Piccolomini, à Sienne

Ce palais, situé dans la grande rue de Sienne et isolé de trois côtés, fut construit, dans les premières années du xviº siècle, par Giacomo Piccolomini, frère du pape Pie III et neveu du pape Pie II, comme l'indique l'inscription qui est gravée sur l'archivolte de la porte principale : Jac. Pic. de Castro Aragonaque, Pie II nep. III que pont. frater. Sous l'une des armoiries qui décorent la même façade, on lit : Pius papa II; et sous l'autre : Pius papa III. En 1681, les Pères jésuites, directeurs du collége Tolommei, situé dans le voisinage de ce palais, en firent l'acqui sition, et y transportèrent le collège. Depuis cette époque, il a pris le nom de collége Tolommei.

La façade est construite toute en pierre de Travertino. Le stylobate qui sert d'empatement à l'édifice s'élève sur trois marches; il est interrompu entre les croisées par trois autres marches, qui servent d'amphithéâtre pour la course des chevaux. La grande corniche du couronnement est d'un juste rapport avec sa hauteur : dans son ensemble, ce palais est d'un aspect grandiose et peut être considéré comme un des plus beaux de la Toscane.

On en attribue la construction à Francesco di Giorgio, dont nous avons parlé dans l'explication de la planche précédente. On reconnaît en effet son style dans tous les détails. Cet architecte fut constamment employé par Pie II, qui lui fit faire tous les dessins de la villa qu'il fit construire à Pienza : le palais principal de cette ville, que Gobelin Persone, secrétaire de Pie II, a décrit dans les commentaires de la vie de ce pape, paraît ressembler beaucoup à celui dont il est ici question.

#### PL. XC. - Plan et détails du même palais.

Ce plan est d'une agréable disposition; la cour est, pour ainsi dire, divisée en deux parties.

La partie attenante au vestibule est entourée de trois portiques, qui servent à dégager les appartements. La grande salle, au fond de la cour, est destinée aux exercices spirituels, et forme la chapelle ordinaire du collège. On y voit une belle collection de portraits de tous les hommes illustres qui sont sortis de cette université.

Les détails de la façade sont d'un beau caractère ; l'exécution est de la plus grande pureté. On trouve, entre les modillons de la grande corniche, le même ajustement de croissants que nous avons vu sur la chapelle gravée à la pl. LXXXVIII. Les détails i ntérieurs ont beaucoup d'analogie avec ceux de la loge que le pape Pie II fit construire pour sa famille, près du même palais, par Francesco di Giorgio.

# PL. XCI. - Vue intérieure de la cour du même palais.

Cette vue est prise de dessous le portique, en face du grand escalier. Les colonnes et les pilastres sont en bleu turquin, les chapiteaux et les bases en marbre blanc, ainsi que les corniches et les chambranles des croisées.

Les portiques sont ornés de statues antiques; et il reste encore assez de vestiges des peintures qui décoraient les voûtes, pour que l'on puisse en présenter ici la restauration. A l'instar des palais florentins, il sort du centre de la cour un grand jet d'eau.

# PL. XGII. - Fontaine, à Sienne.

La fontaine qui entre dans cette composition est située sur la place del Campo, en face du palais public, à Sienne : elle fut commencée en 1334, sous la direction de Giacomo Vanni di Ugotino, architecte siennois, qui la termina en 1342. Les sculptures furent exécutées en 1418 par Giacomo della Quercia; et la beauté de ces travaux fit donner à l'artiste le surnom dalla Fonte. Il exécuta aussi le bénitier que l'on voit à gauche sur le premier plan; il vient de la cathédrale, ainsi que la colonne décorée d'arabesques, que l'on voit derrière le fragment de banc en marbre blanc, qui est à droite. Il y a deux bancs semblables sous la loge du pape Pie II, que nous donnons pl. XCV : pour faire connaître les chapiteaux variés des pilastres qui les décorent, nous les présentous dans le fond, supportant une treille, comme on en voit beaucoup en Italie.

PL. XCIII. - Plan du palais Sergardi, à Sienne.

Ce palais fut construit vers le commencement du xv° siècle, par les soins d'Achille Sergardi, noble siennois. Sa disposition présente beaucoup d'intérêt. Le vestibule est vaste et bien éclairé, l'escalier bien placé; la fontaine en face décore agréablement cette partie. La première cour, un peu petite, n'éclaire que des pièces secondaires; les grands appartements sont éclairés sur la rue, et sur une cour en terrasse, laquelle domine les jardins, où l'on descend par un escalier demi-circulaire. En 1780, Paolo Posi, architecte siennois, chargé de la restauration de ce palais, construisit, aux deux côtés de la seconde cour, deux galeries formant des serres chaudes à la suite des appartements qu'il décora avec goût. Le propriétaire de ce palais possède une belle collection d'estampes, qu'il s'empresse de faire voir aux étrangers.

Plan du palais Bianchi, à Sienne. - Il fut construit par les comtes d'Elci, et il a passé depuis à la noble famille de Bianchi, à qui il appartient aujourd'hui. Son vestibule est ouvert sur la rue par trois grands arcs. Le peuple se retire la nuit sous ces vastes vestibules, qui lui servent d'asile. A droite, sous le passage qui conduit dans la cour, en face de l'escalier, on a disposé une jolie chapelle, décorée de peintures. A côté de l'escalier, on communique, par un autre passage, sous les portiques qui entourent la cour. Au fond se trouve une salle fraîche, dont la voûte, ornée d'arabesques, supporte un réservoir. Celui-ci fournit l'eau à la fontaine qui décore la cour, et qui la distribue dans l'intérieur du palais.

# Pl., XCIV. - Façade du palais Spannocchi.

Ambrogio di Nanni Spannocchi fit construire ce palais en 1472. d'après les dessins de Francesco di Giorgio. Exécuté tout en pierre de tuffo, ou pierre composée, il est d'une belle proportion, et le rapport de ses étages, divisés par des corniches peu saillantes, est agréable. Les bossages sont peu prononcés; la corniche qui couronne l'édifice est d'un grand caractère; les têtes placées entre les consoles qui la supportent sont en terre cuite et très-saillantes. Tous les détails de cette façade sont purement exècutés, et ont beaucoup de ressemblance avec ceux du palais Piccolomini.

## PL. XCV. - Façade, plan et détails de la loge du pape à Sienne.

Elle est ainsi appelée, parce qu'elle fut construite par le pape Pie II. Francesco di Giorgio, qui en fut l'architecte, la commença en 1460. Elle est isolée sur trois faces, et ouverte par cinq arcades, soutenues par des colonnes : les deux bancs en marbre blanc, dont nous avons donné des détails aux pl. LXXXVI et XCII, la ferment aux deux extrémités. Ce petit monument, autrefois décoré de peintures dont on aperçoit encore quelques vestiges, a été construit avec un grand soin. Les colonnes, les corniches et les archivoltes sont en marbre : toute la sculpture est du même Francesco di Giorgio.

Ces sortes de loges sont communes dans la Toscane. Les nobles en faisaient construire près de leurs palais, et s'y rassemblaient pour discuter sur les affaires de la république, et plus encore sur les sciences et les arts. Celle-ci fut consacrée par Pie II à l'usage de sa famille, comme l'indique l'inscription qui est dans la frise; elle est aujourd'hui destinée au tirage de la loterie.

### PL. XCVI. - Façade d'une maison à Sienne.

Cette maison, bâtie en briques et en terre cuite, donne une idée de l'économie que l'on pourrait apporter dans les constructions, sans nuire à l'élégance de l'architecture. Un pareil genre de bâtisse, par lui-même peu coûteux, permet d'apporter plus de richesse dans les formes et dans les détails; ce que les architectes ne peuvent guère faire lorsqu'ils emploient des matériaux aussi dispendieux que la pierre. Cette petite maison est une des premières productions de Francesco di Giorgio, qui la construisit vers 1460 pour Carlo Bartali, en même temps que la petite chapelle gravée à la pl. LXXXVIII. Après plus de trois cents ans de durée, elle est encore aujourd'hui parfaitement conservée, et porte un caractère original qui peut donner l'idée des habitations des anciens Étrusques. Nous avons, dans la lanterne de Démosthènes, placée dans les jardins de Saint-Cloud, et exécutée dans

la belle manufacture de MM. Trabuchi, un exemple de ce que nous pourrions faire dans ce genre, qui a été employé avec tant de succès dans pluséours monuments de l'Italie, notamment dans la façade du grand hôpital de Milan. Aidés de ces moyens, que tant d'artistes habiles n'ont pas dédaignés, les architectes pourraient se livrer davantage à leur imagination.

PL. XCVII. — Vue intérieure de la sacristie de la cathédrale de Sienne.

Pie II, qui fit construire cette salle vers l'an 1450, la destina à servir de bibliothèque. Une partie des livres qu'elle renfermait ayant été transportée en Espagne, on changea sa destination, et l'on en fit une sacristie.

Ele est entourée d'un beau compartiment de menuiserie, qui s'élève jusqu'à la hauteur de 9 pieds; au-dessus, elle est décorée de douze arcades, soutenues par des pieds-droits couverts de peintures arabesques.

Dans le fond de ces arcades, le Pinturicchio a retracé, dans dix grandes fresques qu'il exécuta d'après les cartons de Raphaël, les faits mémorables de la vie d'Æneas Sylvius, qui devint pape sous le nom de Pie II. Les deux autres arcs, placés à l'un des bouts de cette salle, sont percés de croisées qui éclairent cette pièce. La voûte est couverte de peintures arabesques, exécutés sur des tons entiers, jaunes, bleus et rouges. Au centre du pla-fond, sont les armes du cardinal Francesco Piccolomini, lequel fit exécuter toutes ces peintures, qui sont encore de la plus belle conservation. Cette salle renferme une riche collection de livres ornés de belles miniatures, exécutées dans le xvº siècle par Benedetto da Matera, moine du Mont-Cassin : on y voit aussi le groupe des trois Grâces, que le même cardinal fit enlever de l'intérieur de l'église, où il était autrefois. On a placé, sur le devant, la décoration d'une des arcades, qui divise la cathédrale en trois nefs. Les ornements qui la décorent sont exécutés en mosaïque, et les bustes des papes, placés entre les consoles qui supportent la corniche, sont en terre cuite coloriée et dorée.

### PL. XCVIII. - Fragments étrusques.

Les fragments étrusques qui composent cette planche, viennent de Volterra, et appartiennent en partie au musée Guarnaccio.

On y remarque un bas-relief, où l'on voit Illysse se faisant attacher au mât de son vaisseau lorsqu'il passait devant l'île des Sirènes; celles-ci sont représentées par trois figures de femmes, assises sur des rochers et jouant de divers instruments. Au-dessus de ce bas-relief est une figure couchée sur un tombeau, tenant un vase et une patère : on trouve à Volterra beaucoup de figures semblables. Dans la frise qui sert de couronnement, on a rassemblé les vases et autres accessoires que ces figures tiennent ordinairement dans leurs mains. Tous ces fragments sont en terre cuite, d'une assez belle exécution.

# PL. XCIX. - Façade de la fontaine Branda, à Sienne.

La situation de la ville de Sienne sur une assez haute montagne isolée de toutes parts, a dû occasionner de fortes dépenses et des travaux infinis pour y faire arriver l'eau, qui y vient par des conduits et des réservoirs souterrains, de plusieurs milles de longueur, et qui sont souvent à plus de 45 pieds de profondeur. Ces conduits, construits en pierre, sont de la hauteur d'un homme. Ils reçoivent toutes les caux qui filtrent à travers les terres, et les dirigent vers la fontaine Branda, où elles arrivent épurées, après avoir passé dans de vastes réservoirs. De là elles se distribuent dans les autres fontaines, et dans les puits et citernes de la ville.

La façade que nous donnons n'est pas principale; elle est moderne, et elle décore une des extrémités du grand lavoir que forme la fontaine, ouverte sur la place par trois arcs en ogive à double renfoncement. La voûte de ce lavoir supporte un beau jardin qui est pratiqué an-dessus. Ces constructions, comme en fait mention l'inscription placée au-dessus de la grande vasque, furent exécutées l'an 1493 par Bellamino, architecte siennois. Quant à la façade que l'on présente ici, elle est disposée pour servir d'abreuvoir aux bestiaux, qui viennent se désaltérer dans les grandes vasques pratiquées entre les arcades.

Façade d'une maison située dans la rue del Corso, à Sienne. — Elle est construite toute en briques, à l'exception des socles et des corniches d'imposte des arcades, qui sont en pierre. La corniche de couronnement est en terre cuite, et l'ajustement de la Madone est en machre blanc. Cette façade est d'une proportion gracieuse : on l'attribue à Baldassar Peruzzi; la finesse des détails, jointe au soin qui règne dans l'exécution, ferait présumer qu'il en est l'auteur.

# PL. C. - Plan de l'église della Pieve, à Arrezzo

Cette église, dont la fondation est très-ancienne, fut restauréc par Giorgio Vasari, qui, profitant des constructions déjà existantes, sut en faire une des plus jolies de cette ville. Elle présente beau-coup d'intérêt, par l'agréable disposition de son plan. Vasari reporta le chœur dans le fond de l'église, et de cette manière isola le mattre-autel, qu'il décora d'un de ses tableaux. I fit tous ces travaux à ses propres dépens, par reconnaissance des soins que les moines avaient pris de sa première éducation, et aussi parce que ses anrêtres avaient leurs tombeaux dans cette église.

Plan de l'église della Nunziata. — On attribue la restauration de cette église à Antonio da San Gallo. La disposition du plan est à peu près la même que la précédente. San Gallo construisit le vestibule qui n'est séparé de l'église que par un grand arc, et le décora de quatre colonnes d'ordre dorique; sur l'entablement qui les couronne, repose une voûte en herceau, peinte à frança.

Plan d'un hópital, à Arezzo. — Cet établissement, situé entre deux rues, a deux entrées; la principale est précédée de plusieurs vestibules, qui sont distribués dans un petite maison destinée au service de l'hospice. Sous l'un de ces vestibules, on trouve deux escaliers montant, de droite et de gauche, aux salles des malades. Chacune de ces salles contient vingt-huit lits, dont quatre sont destinés aux surveillants. Les salles sont réunies par deux portiques ouverts sur la cour, pour en faciliter le service. Ce plan est étudié avec soin; la disposition des escaliers est ingénieuse, et ils arrivent en face des salles, dans un corridor qui précède celles-ci. La belle disposition du plan et le caractère de la construction de ce monument sembleraient devoir en reporter la fondation vers la fin dux v'ésièce.

#### PL. CI. — Plan, coupe et détails de l'église des Carmes déchaussés, près d'Arezzo.

Cette église, connue sous le nom della Madona delle Grazie, est située à 1 mille de la ville, du côté de la porte San-Spirito. Il existait, sur l'emplacement qu'elle occupe, une petite chapelle, fondée par Bernardino de Sienne.

Vers la fin du xw siecle, la commune d'Arezzo fit construire ce monument par Benedetto da Maiano, architecte et sculpteur florentin, qui l'éleva sur une terrasse entourée d'un parapet. Un escalier, en marbre blanc, conduit sous un portique formé de quatorze colonnes, qui précède l'église. Elle n'a qu'une seule nef, terminée par trois pans coupés. Le maître-autel est siolé, et élevé de trois marches; aux deux côtés sont deux pièces servant de sacristie, et communiquant avec le couvent, dont les bâtiments se lient à l'église.

Sur la même planche on voit les détails des corniches du portique. L'entablement supérieur, dont on a présenté la coupe, est en pierre grisâtre, pietra bigia, jusqu'à la ligne ponctuée; le reste de la corniche est en bois. Le soffite, que forme la saillie du toit, est orné, comme le plafond du portique, d'un rang de caissons décorés de rosaces sculptées et dorées en partie; les chapiteaux des colonnes sont variés de composition. Gette église est voûtée, et les côtes des cinq parties octogones, que la voûte forme dans le fond, se réunissent dans une belle rosace au-dessus du maîtreantel. Elle est éclairée par sept grandes croisées, dont les vitraux sont couverts de belles peintures.

# PL. CII. - Foçade de la même église.

Le portique de cetté église, élevé sur une terrasse de 5 pieds de hant, est soutenu par des colonnes surmontées de leur entablement, sur lequel reposent les archivoltes des arcs. Les bases, les chapiteaux et les colonnes sont en marbre, et d'un seul bloc, les archivoltes, et l'entablement qui couronne le portique, sont en pierre. La frise est décorée de guirlandes supportées par des têtes d'anges et de victimes, sculptées dans la pierre même; les couronnes et arabesques entre les arcs sont en terre cuite coloriée exécutée par  $Andrea\ della\ Robia.$ 

Benedetto, pour éviter les modillons que les architectes toscans ont employés pour soutenir la grande saillie de leurs toits, s'est servi des solives mêmes qui forment le plafond du portique.

L'ensemble de cette façade est très-agréable, bien que la proportion des arcades demanderait un peu plus d'élévation; ce qui aurait été avantageux pour celle des colonnes qui sont un peu lourdes.

L'exécution et la finesse des profils ne laissent rient à désirer; la sculpture est soignée et d'un beau caractère.

#### PL. CIH. — Vue perspective du palais public, sur la place de Sienne.

Aucun historien n'indique quelle époque on doit assigner à la fondation de ce palais, que le caractère de ses constructions, en briques et en pierre, semble reporter au xur'siècle; on sait sen-lement que la salle du conseil fut commencée, en 1327, d'après les dessins d'Ayostino et d'Agnolo, architectes siennois, qui, peu après. construisirent la grande tour à l'angle du palais.

La chapelle de la Vierge, qui est au-dessous, fut commencée en 1312, démolie quatre fois, et enfin terminée en 1376, d'après les dessins de Duccio. Elle est construite en marbre; la frise de l'entablement est décorée de griflons et d'arabesques exécutés par Francesco di Giorgio. Le maître autel et la voûte sont ornés de peintures d'Antonio Sodoma.

Ĉe palais porte un grand caractère; la masse est imposante, et fait le plus bel ornement de la place singulière qui se trouve devant. Celle-ci est disposée en amphithéâtre demi-circulaire, et imite la forme d'une coquille, dont les côtes sont indiquées par des dalles de pierre, qui viennent se réunir, devant le palais, dans un même point, où se trouve un puisard pour l'écoulement des eaux. Treize rues aboutissent à cette place, de sorte que, de presque tous les quartiers de la ville, on aperçoit le palais du gouvernement. On y voit la fontaine que nous avons donnée sur la pl. XCII, et une colonne surmontée de la louve allaitant Romulus et Rémus, symbole de la ville de Sienne.

# PL. CIV. - Fragments antiques.

Cette planche est composée de divers fragments antiques tirés des musées de la Toscane, et particulièrement de celui de Guarnacci à Volterra. On voit, dans le fond, l'intérieur d'une galerie de tableaux, disposée à l'instar de celles que l'on construisit à l'époque de la renaissance des arts, dans les xv\* et xv!\* siècles.

# PL. CV. -- Plan et coupe de l'église di Santa Maria del Umillà.

Ventura Andrea Vitoni di Pîstoia, qui construisit cette église, était menuisier de profession, et fut souvent employé, en cette qualité, dans les grands travaux que le Bramante exécuta à Rome. Ce fut pendant le séjour qu'il fit dans cette ville qu'il s'adonna à l'étude de l'architecture et particulièrement à celle des monuments antiques. De retour dans sa patrie, il fut chargé, par la commune de Pistoie, de la construction du monument que nous présentons, Cette église, de forme octogone, est précédée d'un vestibule fermé. Le maître-autel est isolé, au milieu d'une chapelle qui est dans le fond; des deux côtés sont les sacristies. Vitoni commença ce monument en 1509, et termina entièrement le vestibule formé de pilastres corinthiens qui supportent une voûte en berceau, décorée de riches caissons: tous ces travaux sont exécutés en pierre. On remarque de belles fresques dans les entre-colonnements. Le même architecte continua l'édifice jusqu'au second ordre, sur lequel devait reposer la coupole, qu'il allait commencer lorsque la mort vint le surprendre. L'église resta longtemps découverte, aucun architecte n'ayant osé faire la voûte sur des murs affaiblis par les vides des croisées, et plus encore par les corridors pratiqués dans leur épaisseur. En 1561, Vasari, chargé par Côme Ier de terminer ce monument, employa toutes sortes de moyens pour le consolider. Il rétrécit les corridors, remplit les vides laissés entre les croisées de l'ordre inférieur, lia entre elles toutes les constructions par de fortes chaînes de fer, et éleva un troisième ordre, sur lequel il fit reposer la coupole, qui est en briques. Il n'y a pas de doute que ce temple eût été d'une proportion beaucoup plus agréable, si l'on eût suivi la première idée de Vitoni, et élevé la voûte sur l'entablement du second ordre. Les détails de ce monument sont purement exécutés et étudiés avec le plus grand soin. C'est une des productions les plus pures du xu' siècle, et l'édifice le plus intéressant qui soit dans la ville. Le vestibule est d'un très-beau caractère.

## PL. CVI. - Plan de la grande place de Livourne.

Cette ville fut, pour ainsi dire, fondée de nouveau par Côme I<sup>es</sup>, qui, en 1548, rendit son port franc. Il fit aussi tracer le plan de la nouvelle ville et des fortifications qui doivent la défendre. En 1577, François-Marie, son fils, la fit agrandir; et c'est à cette époque qu'on peut rapporter la construction de la place dont nous offrons le plan. Sa disposition est attribuée à Alessandro Pieroni, architecte et peintre florenin. Bernadino Buontalenti, qui construisit la forteresse, eut aussi beaucoup de part aux travaux de la nouvelle ville. La place est située au centre de la grande rue qui traverse la ville, et qui fut terminée en 1605; sa forme est un parallelogramme de 780 pieds de long sur 210 pieds de large.

Le milieu de cette place, qui s'élargit et forme un carré, est décoré de portiques d'ordre dorique. L'église cathédrable en occupe le haut. Celle-ci est précédée d'un atrium ouvert, supporté par des colonnes d'ordre dorique; elle a la forme d'un T, et fut construite par Ferdinand I<sup>e</sup>, qui continua avec activité les travaux commencés par Côme et François I<sup>e</sup>, et en confia l'exécution à Antonio Cantagallina, son architecte favori. Le même artiste construisit aussi le palais Ducal, qui est également situé sur la grande place.

# PL. CVII. - Plan et coupe de la nouvelle Venise, à Livourne.

En 1629, Ferdinand II, animé du même zèle que ses prédécesseurs, et voulant faciliter le commerce de la ville de Livourne avec celle de Pise, chargea le chevalier Santi, ingénieur siennois, de la construction de cette partie de la ville que l'on appelle la petite Venise, parce que des canaux y passent au milieu des rues, qui sont disposées de manière que les chaloupes peuvent conduire les marchandises à la porte des magasins. Au-dessus de ces magasins sont de larges trottoirs formant les rues, lesquels sont réunis par des ponts qui traversent les canaux. La coupe transversale, qui est au-dessus du plan, donne une idée de cette disposition.

Un canal de communication, qui va jusqu'à Pise, est bordé, des

Un canal de communication, qui va jusqu'à Pise, est bordé, des deux côtés, d'une belle plantation d'arbres, qui en fait une promenade très-agréable. Un pen avant d'arriver à Pise, les bateaux traversent le bâtiment de la douane, dont on voit le plan sur la même planche. La disposition en est simple; aux deux côtés de la grande voûte qui couvre le canal, sont de vastes magasins pour recevoir les marchandises, qui y restent en dépôt; ces magasins sont supportés par des pilastres carrés. Les deux grandes portes se ferment par des herses qui montent et descendent à volonté.

Ges deux plans sont très-ingénieux, et les constructions sont bien exécutées. Tous ces canaux coulent entre deux murs construits en belle pierre, et sont entretenus avec le plus grand soin.

# PL. CVIII. - Plan, élévation et coupe du Campo-Santo, à Pise.

Ce monument, destiné à la sépulture publique, est situé à l'une des extrémités de la partie occidentale de la ville, isolé de trois côtés, et appuyé sur les murs de l'enceinte.

C'est un parallélogramme de 400 pieds de longueur sur 130 pieds de largeur, entouré intérieurement de vastes portiques, sous lesquels sont placés des tombeaux antiques et modernes, ornés de sculptures et de bas-reliefs. Les murs intérieurs sont décorés de peintures à fresque, exécutées par les maîtres les plus habiles de l'époque de la renaissance de l'art, dans le xiv siècle.

Ce superbe monument fut construit à l'instigation de l'archevêque Visconti, pour y déposer la terre sainte que les chevaliers pisans rapportèrent de Jérusalem, à leur retour des croisades. Il fut commencé en 1218, et terminé en 1283, d'après les dessins et sous la direction de Giovanni da Pisa. l'architecte le plus habile de son temps. L'édifice offre, dans son style, un mélange des architectures lombarde et gothique, et il porte un caractère tout à fait religieux. Il est construit en marble blanc et noir, tiré des montagnes de Pise, et il est couvert en lames de plomb. L'exécution en est très-soignée; la beauté des matériaux qu'on y a en-

ployés présente un aspect de magnificence qu'on rencontre rarement, même en Italie.

En 1464, l'archevèque Filippo Medici fit construire la chapelle principale à l'une des extrémités de l'édifice. Elle est disposée à l'imitation de la chapelle des Medici dans l'église de San-Lorenzo, à Florence, et décorée de belles peintures.

PL. GIX. - Vue perspective de l'intérieur du Campo-Santo, à Pise.

Elle est prise, à l'extrémité de cet édifice, sous le portique qui est en face de la chapelle principale. Sur le devant, on voit

quelques-uns des tombeaux antiques qui ornent le pourtour intérieur des portiques, et qui sont placés au-dessous des croisées. L'aspect de ce monument, qui forme pour ainsi dire un musée, est d'un grand caractère, et les premiers pas de la peinture, à sa renaissance, y sont marqués par les vastes compositions qui en décorent les murs.

Ces fresques ont été publiées, en 1802, par Carlo Lasinio, conservateur du monument. On découvre, au-dessus des arcades des portiques, l'église cathédrale, ainsi que la tour penchée. Ces monuments sont également exécutés en marbre blanc et noir.



Paris. — Imprimerio Arnous de Rivière et Ce, rue Racine, 26.











A Grande cour

B Grotte

C Chapette

PLAN GÉNÉRAL DU PALAIS PITTI A FLORENCE

















VUL PERSPECTIVE BY PAGAIS PUTT PRISE DE CAMPRITHÈVERE DE JARDY BOBOLE.





MAN CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY







TOMBEAU DE CARLO MARZUPPINI, DANS L'EGLISE  $S^{\text{ME}}$  CROIX.A FLORENCE.

Pt.g.









PLAN ET ELEVATION GEOMETRALE DE LA CHAPELLE DES PAZZI DANS LE CLOÎTRE DE SECROIX, A FLOREN I







DETAILS DU PORTIQUE EXTERIEUR DE LA CHAPELLE DES PAZZI A FLORENCE





VUE PERSPECTIVE DE LA CHAPELLE DES PAZZI DANS LE CLOTTRE SAINTE CROIX, A FLORENCE







11



10 to 10 to



18 08 88.

10 18 152













VUE DE LA RUE QUI CONDUIT AU PONT DE LA TRINTÉ PRISE A L'ANGLE DU PALAIS STROZZI À FLORENCE





PI

ALL I ALL AL PORTE IT D'UNE VOUTE ORNÉE D'ARABESQUES D'INS LE VIEUX PALAIS AFLOLINGE















PETIT PALAIS VIA DEI GUICCHARDINI



PALMS PLCG VIA DEL CRESCI, A FLORENCE







VUE INTÉRIEURE DE LA COUR DE L'ARCHEVECHÉ A FLORENCE







ELEVATION GÉOMETRALE DU PALAIS COCCHI, DANS LA PLACE  $\mathbf{S}^{\text{TL}}$  CROIX, A FLORENCE .





PLAN DU PALAIS COCCHI.





N. Parte et introbe du còn' de la via romana 8. Ecratier qui man au sol da sardin oi du Maciam, C. Petite Cour. 5 Salles du Mascium.

Nº4 Chaque regne occupe un étage

E. Jardons des plantes F. Serres chaudes L. Escatier qui conduit un jardon Boboli L. Jardin Boboli











ELEVATION DU PALAIS GIUGNI, DU CÔTE DU JARDIN.



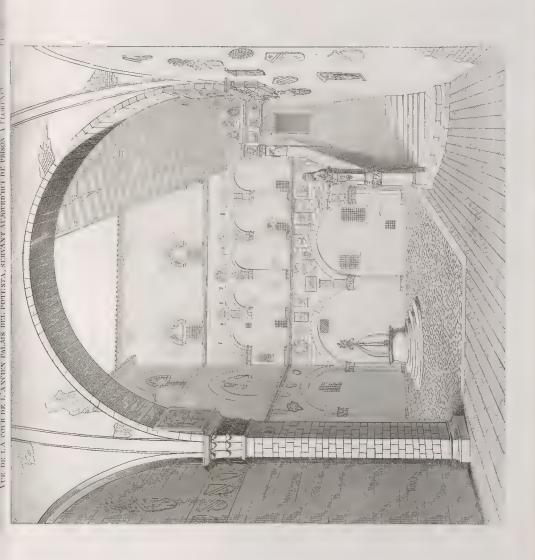



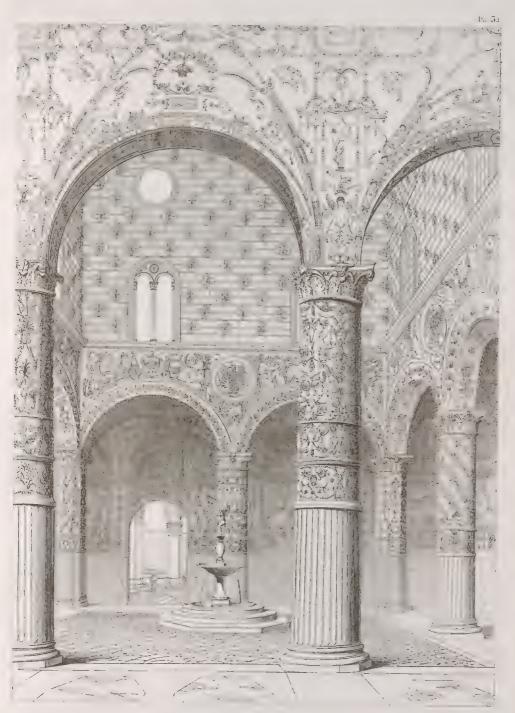

VUE INTERIURE DE LA COUR DU VIEUX PALAIS, A FLORENCE



PLAN ET ELEVATION GEOMETRALE DU PALAIS PANDOLFINI VIA STGALLO A FLORENCE.









## ELEVATION LATERALE DU PALAIS PANDOLFINI



















PLAN DI PALAIS BICARIM, AUTREPOIS MEDICIS DANS LA VIA LARGA

A PLORENCE

Ethills do in France





ELEVATION GEOMETRALE DU PALAIS RICCARDI DANS LA VIA LARGA,A FLORENCE.





































VUE PERSPECTIVE DE LA COUR DU PALAIS GHERARDESCA







PLAN DU PALAIS GONDI, A FLORENCE























Echelle de l'Elevalum



Echello du Plan













PL. 61

VUE DU GRAND ESCALIER DU PALAIS PITTI, A FLORENCE, PRIOB DU PREMIER ÉTAGE





















So theres

















ÉLÉVATION GÉOMETRALE DU PALAIS NICOLINI, A FLORENCE























DETMIS DIVERS







ELEVATION GÉOMETRALE ET POSTERIEURE DE L'ÉGLISE DU S'ESPRIT A FLORENCE































RECYANTON GEOMETRALE DE L'HOPITAL DE S'' MARIE NOUVELLE A FLORBNUE.









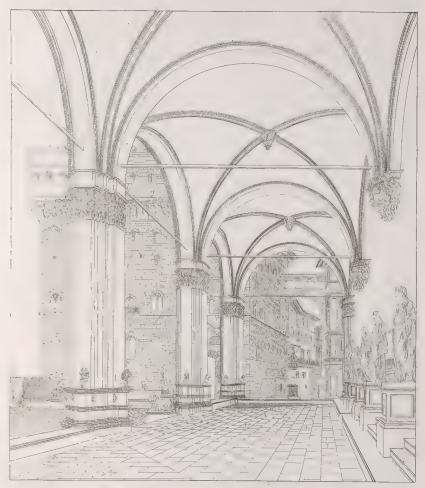















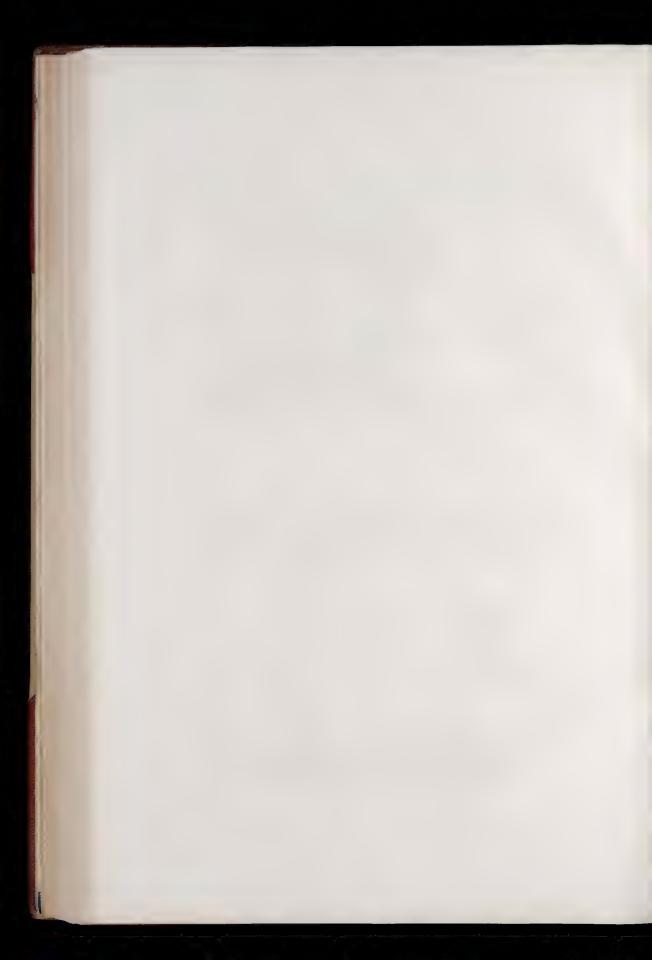

P





















PALAIS - BIANCHI A SIENNE

































FAÇADE D'UNE MAISON, RUE DEL CORSO, A SIENNE.











Entablement du Couronnement du Portique

























PLAN DE L'EGLISE DE L'UMILTA, A PISTOJA







50 Faste







PLAN DE LA NOUVELLE VENISE



PLAN DE LA DOUANE FRÈS DE PISE









VUE PERSPECTIVE DU CAMPO SANTO, A PISE.



## RECUEIL

DES PLUS BEAUX

## TOMBEAUX

EXÉCUTÉS EN ITALIE

DANS LES XV° ET XVI° SIÈCLES



## TABLE

## DES PLANCHES

| I  | Frontispice.                                                        |     |                 |                             |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------|
| 2  | Tombeau de H. Basso (Église Sainte-Marie-du-Peuple, à Rome)         |     |                 | Élévation.                  |
| 3  | Id.                                                                 | Id. | Id              | Plan, Coupe et Détails.     |
| 4  | Id.                                                                 | ld. | Id              | Détails divers.             |
| 5  | Tombeau de Castro                                                   | Id. | Id              | Élévation.                  |
| 6  | Id.                                                                 | Id. | Id              | Détails.                    |
| 7  | Tombeau de la famille Rucellai (Église Saint-Pancrace, à Florence). |     |                 | Vue perspective,            |
| 8  | Id.                                                                 |     | Id. Id          | Élévation, Plan et Détails. |
| 9  | Tombeau de B. Patritius (Église de la Minerve, à Rome)              |     |                 | Élévation.                  |
| 01 | Id                                                                  | Id. | Id              | Détails divers.             |
| ΙI | Tombeau de J. Arberini                                              | Id. | Id              | Élévation.                  |
| 12 | Tombeau de D. Capranicensi Id. Id                                   |     |                 | Élévation.                  |
| 13 | Tombeaux Arberini et Capranicensi Id                                |     | Détails divers. |                             |
| 14 | Tombeau de A. Castali .                                             | Id. | Id              | Élévation.                  |
| 15 | Id.                                                                 | Id. | Id              | Détails divers.             |
| 16 | Tombeau de H. Butius                                                | Id. | Id              | Élévation et Plan.          |
| 17 | Tombeau de R. Patavinus                                             | Id. | Id              | Élévation.                  |
| 18 | Tombeaux de Butius et de Patavinus Id                               |     | Détails divers. |                             |
| 19 | Tombeau de Roncioni (Cloître Sainte-Marie-du-Peuple, à Rome)        |     |                 | Élévation.                  |
| 20 | Tombeau de N. Cattanæ                                               | Id. | Id              | Élévation.                  |
| 21 | Tombeau de Ph. de Valle (Église de l'Ara Cæli, à Rome)              |     |                 | Élévation et Détails.       |
| 22 | Tombeau de LG. Marganio                                             | Id. | Id              | Élévation.                  |
| 23 | Monument et Tombeau (Église Sainte-Marie-du-Peuple, à Rome)         |     |                 | Élévations.                 |
|    | Pierre tembala                                                      | Id  | Id              | Encamble                    |





















11 11 11













YESVM-CVERITIS NAZARI NVM. CRVSIFIXVM. SVEREKITHON EST-ETT ECCELL CVIVEI POGVERVN T EVM-IGANNEI RVCELLARIVS PAVII S-VTINDE/SALVTEM-CVAM CHRISTO-FACIA EST RESVRECTEC-SACELLVM-HOC-ADISTAR.



VVEPERS PECTIVE. DE-LA: CHAPELLE: ET-DVTOMBEAVDE LATAMILLE: RV CELLAI DANS-L: ECLISE: DESI-PANCRAISE : A: FLORENCE.





PRECARE TVRVALE OMNIVACVM HEROSOLIMITANI HERVE CELI FACIVNEVM CVRAVIT M. CCOC EXVII



Inscription au dessus de la Porte du Tombeau





· M.

Plan du Tombeau.



Echelles bu Plan & Robe







TOMBEAU DE B PATRITIUS DANS L'EGLISE DE LA MINERVE, A ROME









TOMBEAU DE J. ARBERINI DANS LE VESTIBULE DE L'EGLISE DE LA MINERVE, À ROME, 1 - 7 Ri JOANNI ARBERINO JACOBI T.
NOBILITATE PRUDENTIA
INSIGNI AC B.M.
QUI VIX ANNIS LXXXV. M.VI. D.V.
JACOBUS ARBERINUS T
PATRI CARISS POS ET S ET S.







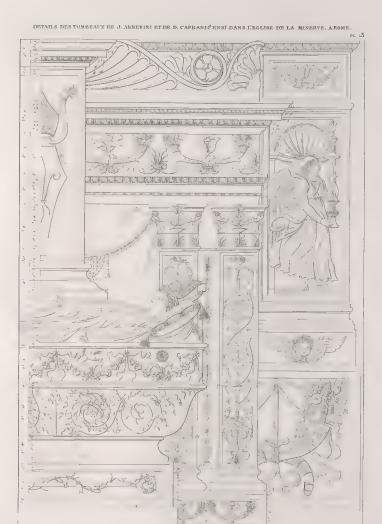

















Grands in to h .









П Т







TOMBERU DE PRODE VALLE DANS L'EGLISE DE L'ARACELI A ROMU.







1 Grandyean Arch 1









6 Per











Grandian tech )









